

#### ISSN 1112-5020

\*\*\*





# **Annales du Patrimoine**

Revue académique annuelle en libre accès dédiée aux domaines du patrimoine et de l'interculturalité



\* Publication de l'Université de Mostaganem, Algérie

# **Annales du Patrimoine**

Revue académique annuelle dédiée aux domaines du patrimoine Editée par l'Université de Mostaganem



N° 6, Juin 2006

#### Comité éditorial

\*\*\*

#### Directeur de la revue

Mohammed Abbassa

(Responsable de la rédaction)

#### Comité consultatif

Larbi Djeradi (Algérie) Mohamed Kada (Algérie)

Slimane Achrati (Algérie) Mohamed Tehrichi (Algérie)

Abdelkader Henni (Algérie) Abdelkader Fidouh (Bahreïn)

Edgard Weber (France) Hadj Dahmane (France)

Zacharias Siaflékis (Grèce) Amal Tahar Nusair (Jordanie)

### Correspondance

Revue Annales du Patrimoine Faculté des Lettres et des Arts Université de Mostaganem Algérie

#### **Email**

annales@mail.com

#### Site web

http://annales.univ-mosta.dz

Dépôt légal 1975-2004 ISSN 1112-5020

La revue paraît deux fois par an en papier et en ligne

### Normes de publication

Les auteurs doivent suivre les recommandations suivantes :

- 1) Titre de l'article.
- 2) Nom de l'auteur (prénom et nom).
- 3) Présentation de l'auteur (son titre, son affiliation et l'université de provenance).
- 4) Résumé de l'article (15 lignes maximum).
- 5) Article (15 pages maximum, format A4).
- 6) Notes de fin de document (Nom de l'auteur : Titre, édition, lieu et date, tome, page).
- 7) Adresse de l'auteur (l'adresse devra comprendre les coordonnées postales et l'adresse électronique).
- 8) Le corps du texte doit être en Times 12, justifié et à simple interligne et des marges de 2.5 cm, document (doc ou rtf).
- 9) Les paragraphes doivent débuter par un alinéa de 1 cm.
- 10) Le texte ne doit comporter aucun caractère souligné, en gras ou en italique à l'exception des titres qui peuvent être en gras.

Ces conditions peuvent faire l'objet d'amendements sans préavis de la part de la rédaction.

Pour acheminer votre article, envoyez un message par email, avec le document en pièce jointe, au courriel de la revue.

La rédaction se réserve le droit de supprimer ou de reformuler des expressions ou des phrases qui ne conviennent pas au style de publication de la revue. Il est à noter, que les articles sont classés simplement par ordre alphabétique des noms d'auteurs.

Les opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs.

# Revue Annales du patrimoine, N° 6, 2006 ISSN 1112-5020

# Sommaire

| Understanding culture in FL Learning                                  |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
| Prof. Farouk Bouhadiba                                                | 7  |  |  |  |  |  |
| Langues et interculturalité dans la littérature d'Afrique francophone |    |  |  |  |  |  |
| Dr Yves-Abel Feze                                                     | 19 |  |  |  |  |  |
| A linguistic analysis of MTG A spoken dialect of Arabic               |    |  |  |  |  |  |
| Souad Hamerlain                                                       | 31 |  |  |  |  |  |

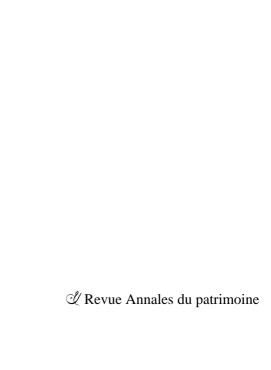

# Understanding culture in FL Learning

Prof. Farouk Bouhadiba University of Oran, Algeria

#### Abstract:

Our intervention will focus on the place of English in the current linguistic market to show that this place of choice is the result, among other things, of the efforts made in the dissemination of this language throughout the world. We will also discuss the main lines of cultural programs that allow the learner to grasp cultural differences as opposed to content programs that are limited to teaching-learning structures out of context. We will end our intervention by evoking the quality of the instruction in the teaching of English in Algeria by evoking the attitude of the Student and that of the Master concerning this language.

## Keywords:

language, English, learning, student, teaching.

#### 

# Comprendre la culture dans l'apprentissage des langues étrangères

Pr Farouk Bouhadiba Université d'Oran, Algérie

### Résumé:

Notre intervention portera sur la place de l'anglais dans le marché linguistique actuel pour montrer que cette place de choix est le résultat, entre autres, des efforts consentis dans la diffusion de cette langue à travers le monde. Nous évoquerons également les grandes lignes de programmes culturels qui permettent à l'apprenant de saisir les différences culturelles par opposition aux programmes de contenu qui se limitent à l'enseignement-apprentissage de structures hors contexte. Nous terminerons notre intervention en évoquant la qualité de l'instruction dans l'enseignement de l'anglais en Algérie en évoquant l'attitude de l'Elève et celle du Maître concernant cette langue.

#### Mots-clés:

langue, Anglais, apprentissage, élève, enseignement.

#### 

The issues addressed in this paper concern primarily the understanding of the Target Language Culture (English, in this

Publié le : 15/6/2006 fbouhadiba@yahoo.fr © Université de Mostaganem, Algérie 2006 case) and how the current syllabus hinders its understanding and learning. This will contribute, we hope, to the debate on Language and Alterity that this conference is about.

We shall first refer to the place of pride the English Language has in the current linguistic market which is due to the efforts dedicated primarily by language policy makers, educationalists, text-book writers, in Britain and the US. We shall also touch one or two aspects concerning the learner's awareness of cultural differences in classroom settings in Algeria. Then, we shall draw an overall comparison between the entry profile and the exit profile of a BA holder in English prior to the eighties and after. Finally, we refer to the quality of instruction, whether and how FL culture is taught in Algerian universities and what the Learner's and the Teacher's attitude (s) are towards the English Language in an Algerian educational setting.

Many EFL educators seem to take for granted the fact that the teaching and learning of culture is directly or indirectly part of the reading of texts and literature of the target language. Classroom activities such as written expression - with the teaching of particular transitional expressions, the use of the modals, cause-and-effect reasoning (which may not necessarily be identical in sentence structure to those of L1), achieving sentence clarity, chronological order, and the like - are often cited as sound grounds for acquiring the target culture. Conversation activities - with dialogues including idiomatic expressions and conversation in context, role-playing, mimicry, etc. - are also suggested as activities dealing in one way or another with L2 culture. Other teachers prefer light verses and sayings to introduce the students to L2 culture. Finally, Lab. Sessions - tapes and videos - are sometimes used to this end. Curriculum wise, modules such as Brit. Civ. & Lit., Am. Civ. & Lit., Third World Lit. etc. represent the official facets of cultural learning to be studied. These are spelt out in the official syllabi in Algeria.

Our observation of classroom activities indicates that there are cases where the student is sometimes made aware of cultural learning. As a matter of fact, one teacher started the classroom warm up with the cultural meaning of 'shaking hands' for English people and how it differs from the typical everyday shaking of hands of most Mediterranean countries. Some teachers use reading and listening comprehension teaching aids such as "Making America: the society and culture of the United States (1992), or "Landmarks of American Language & Linguistics", or even "Are You Listening" to develop their activities on L2 culture.

Culture teaching and learning may also be present in physical activities such as theatre plays. This takes place if time and space allow it. The overloaded teaching programs and the absence of theatre facilities are often cited as the main causes for the lack of such activities. Some teachers are so strongly motivated for such cultural activities that they go beyond the bureaucratic and logistic hurdles and organise these cultural events even in the open air. Nevertheless, our interviews with practitioners demonstrate that even if all these pedagogical activities are well conducted, it still remains unclear to them just how cultural learning and acquisition could be achieved and what impact this has on their classroom practice. Such a reaction from the teachers is proof enough that they are all aware of the issue at stake. We shall see below that as long as the learner does not have a face-to-face contact with the natives of L2, nor does he perform actual cross-cultural communication, his motivation for culture learning may not be very strong. He often ends up as holder of a "Licence d'Enseignement de l'Anglais" who is neither competent in the actual use of English nor is he competent culturally speaking - in L2. This is the situation of English in Algeria where contact with natives of English has been virtually nil for the past decade or so. Similarly, institutions representing L2 in the country such as the British Council, the Afro-American Council, ESP centres and the like have moved house. The satellite

dish is not the answer to cultural contact and understanding, as it stands as a passive or uni-directional contact with the foreign culture.

The presence of culture in writings is as old as the written scripts go back in history. It is through symbols and writings on stones that we learn about ancient cultures. The Egyptian hieroglyphs are a good example. Recently, the pattern is more evident: people learn a foreign language in order to read and study its literature. The Grammar Translation Approach was one of the most widely used methods and approaches to achieve this aim. The best authors were selected and their writings were studied through compositions.

Pedagogically speaking, one may look at the 60's as a starting point where textbook writers and syllabus designers introduced culture learning as part of EFL programs. This was the era where the audio-lingual method took place of pride in language teaching. Stress on the spoken form of language as a dynamic representation of L2 culture has somehow overridden the static written form of language. The TV that invaded most homes is a significant factor for this change of attitude from the "book"' to the "look". Hymes' communicative competence of the 70's and Labov's study of language in its social context are among those who put greater emphasis on communication, context and social environment in L2 teaching. The most significant aspects of L2 culture were introduced in the curricula. The communicative approach and the debate on "language use" and "language usage" led to various frameworks based essentially on communicative competence. The gap widened between a communicative approach and a grammar-based approach. The latter was considered as less integrating of language and culture (grammatical structures in isolation). Culture teaching and learning were based on the principle that communication must be in its cultural context. The objective being to prepare learners for meaningful culture learning. Culture teaching and learning have thus become an important field in applied linguistics with a profusion of publications in this vein (Cargill, 1987, Harrison, 1990, Higgs, 1990, etc.).

Every society orchestrates its ways of life and beliefs, which in turn have an impact on form and function as used by natives of a particular language. Our main concern in teaching a foreign language must not be with grammatical input only. The fact remains that what's output in the syllabus in terms of structures, units, etc. does not necessarily go in as input in the learners' mind. Remedial work is one of the ways to check out whether what's output in the syllabus is input in the learner's cognition. This still has to be demonstrated as fossilised errors have often proved this not to be the case. As native learners, we acquire language together with the paralinguistic heritage of our own culture. This should be applied to an FL setting. The fact is that language codes cannot be taught under the form of units in isolation (which seems to be the general tendency in our classroom practices in Algeria). The processes of "sociocultural transmission" are triggered as soon as language teaching starts. When your student asks you what "haggis" means, no need to compare it to "عصبان" (a variety of mince meat, bowels, etc. with dry raisins) as one teacher did it willingly during our class observations. Although the food may taste somehow the same, the environment and the social event where these seemingly similar varieties of food are prepared remain totally different.

One often hears "Language Teaching is Culture Teaching". Our role as educators is to teach the culture of the foreign language whether it is included in the official syllabus and ordered through ministerial instructions or not. McLeod says in this respect: "by teaching a language... one is inevitably already teaching culture implicitly" (1976: 212). The contents in which the language exercises are worked out and the teacher's attitudes towards L2 culture are paramount factors in EFL. This does not seem to be the case in our schools and universities. We thus need

to go beyond a mere monitoring the linguistic forms that our learners produce and become more aware of the complex processes of intercultural mediation that our learners undergo.

In the area of foreign language instruction and culture in Algeria, the "Licence d'Enseignement de l'Anglais" per se is a good starting point for culture understanding and learning which should take into account the learners motivation in the first place. We shall draw, for this purpose, a comparison between the students' motivation for FL culture in the 80's and today's students who do not seem to 'worry much' about FL culture as much as they do for an overall average mark of 10 out of 20 (or a pass equivalent) in the exams.

Prior to the 1980s, the student's entry profile was that of a baccalaureate holder with an above average mark in English and a strong motivation to learn this language and its culture. Socially, the father was a skilled worker living in an urban area. Some of the freshers came from mixed secondary schools. Their motives for English language studies were more integrative and cultural than vocational. They were dictated somehow by the environment in the city (American and English folksongs, films, the British Council, the Afro-American Institute, etc.). The teaching staff was partly national and partly expatriate (UK, US, Australia, New Zealand, India and Pakistan). Algeria was then a promising oil and gas producer heading for socio-economic prosperity.

In the 1980's, a massive program for higher studies abroad (mainly in the UK) was launched. The aim was to provide qualified national teaching personnel with higher degrees (Master, Ph. D.). This did not last long. A drastic reduction in the foreign teaching staff took place partly because of the crash in oil prices of 1986. At the same time, new approaches and teaching methods instructed via ministerial notes (the Communicative Approach) have taken aback most teachers who were neither prepared nor trained for this sudden change in

teaching practices. The communicative approach which advocates the teaching and learning of language and culture in context was limited to a ministerial instruction that the teachers did not actually apply for the simple reason that they were neither aware of the literature behind this approach nor were they trained for it. The teaching of English and other foreign languages in Algeria boiled down to individual initiatives with the material available on the spot. Even within the same department, the same module is taught differently from one teacher to another.

This is still the case today with a learner's entry profile that differs from that of the 80's. The student comes from a mixed urban/rural background. In most cases, the students are weak in English and almost ignorant of the culture of this language. The motives for a BA in English have become more instrumental than cultural. The teaching staff is fully national and trained locally and on the spot.

Attitude and motivation towards the target language (English in this case) have changed substantially in the past twenty years or so. Attitude here refers to the general state of apprehension in the student towards the target language and culture. The students' attitude towards the English language and culture is characterised by a mixed reaction to the language in terms of structural difficulties and apprehension towards its speakers. Globally, English is regarded as a necessary "open window" to the West. Some closely link it to computing, science and technology. Others are keen to open-heartedly absorb the culture and customs of the English people without necessarily knowing why. Others still, insist on the fact that English must not "disconnect" them from "their culture" and "their language" which they say is Classical Arabic, "a language of a major tradition", they maintain. This is probably due to the general apprehension that French tried to do the same earlier by pushing Classical Arabic to religious spheres and the Mosque.

Cultural understanding and learning is in a vacuum in our classrooms because motivational props at the family and university levels are scarce for the student nowadays. This appears in his basic need in ELT, i.e., to get a degree for a teaching job or any other job for that matter. It is clearly summarised in expressions used among students and produced in the mother tongue. These may be translated as: "I want to *lock* the module" (I want to get a pass mark), "I only need half a point to close my module", "I don't think I'll be able to close the module this year".

These characteristics of the student are closely linked to environmental characteristics for ELT. On the whole, direct contact with the native speaker does not exist. Programs such as "Follow me" and "On we go" that used to be shown on Algerian TV have disappeared from the screen. This may be due to a shortage of supplies in the series. It may also be the result of a dictated language policy. The only contact then, remains through networks via the satellite dish, the Net, and through the written literature available on the spot, i.e. in our university libraries and perhaps in some bookshops in town. Both the TV channels and the book represent a uni-directional contact that is not always very motivating for the student to learn about culture.

Another aspect of this lack of culture understanding and learning in our universities is the teacher himself. The teacher who used to be a model for English language and culture doesn't hold that place of pride anymore. His teaching has become routine work with the same modules being taught over the years without keeping on a par with new theoretical trends. This is mainly true for content modules. Even the topics in oral expression, reading comprehension and listening comprehension are the same year in year out. The lack of teaching material, documented literature, teacher training courses, adequate teaching programs etc. does not help to overcome this vacuum where social tensions undermine the teaching itself. In fact, the

whole question on the teacher's attitude to English and his motivation towards teaching a foreign language remains open to debate.

When the student reaches university, he comes with a cultural background in his own language (Arabic, Berber...), perhaps some cultural knowledge in French and a rather poor knowledge of English language and culture. This background knowledge made of a mixture of Arabic (including Berber) culture and French culture constitutes the common layer on which his learning is based.

The question remains as to how and what should we teach our students in the "Licence". As it stands, the quality of L2 instruction is not effective enough to achieve an adequate teaching/learning that not only allows the student to cultivate himself for a better cross-cultural communication but also to preserve his own "forces propres" and cultural identity. No adequate responsive educational or pedagogical programs have been suggested this far. The BA curriculum dates back to the 1980s (perhaps prior to this date) and no substantial amendments have been made in spite of the drastic changes in the social-economic picture of the country. The teacher lacks qualified ELT professionalism despite new ELT methodologies and approaches that proliferate in the market. The teaching is often conducted hastily with no suitable teaching material adequately trained instructors. EFL methodologies and approaches are often made available to the teacher once they are outdated and they most of the time leave him confused if not intimidated in his task. We have this far failed to develop appropriate curricula that encourage culture understanding and learning. As teachers, we still use English as an educational end (i.e. leading to a BA degree). We do not always see it as a means to an end, i.e., a language that opens up ways to global communication and modernity. The question often raised is where does the problem actually lay? Some teachers and course designers see it in the dissimilarity that exists between L1 and L2 which affects language instruction, while they agree that the cultural background (Arabic/French) of the learner may help bridge this gap. Others see the "cloisonnements universitaires" and the "malaise social" as the prime factors that hinder the development of a proper English language curriculum where culture understanding and learning should be implemented. Others still blame the student himself whose motivation has become purely instrumental. But in any case, they all agree that the lack of internal support (governmental funds) and external material and moral support have a direct impact on the quality of L2 instruction in Algeria.

#### Notes:

- 1 Whether cultural learning should start at the Middle school, the Secondary school or in Tertiary education is another issue that has to be debated. We suggest it should be introduced right from the start as in Spotlight on English (1 and 2), the newly distributed textbooks on English (September 2003) based on a Competency-based approach.
- 2 Most of the time the teacher has the manual, the well off students may have it, but definitely not the whole class.
- 3 H. Brown: Principles of Language Learning and Teaching, Englewood Cliffs, N. J., 1980.
- 4 D. Hymes: "On Communicative Competence", Sociolinguistics, J.-B. Pride and Janet Holmes (eds.), pp. 269-293, Harmondsworth, Penguin Series.
- 5 W. Labov: The Study of language in its Social Context. Sociolinguistics, J. B. Pride and Janet Holmes (eds.), pp. 180-202, Harmondsworth, Penguin Series, 1972.
- 6 L. S. Luedtke: Making America: The society and culture in the United States Forum Series, United States Information agency, Division for the study of the United States, Washington, D.C. 20547, 1992.
- 7 B. McLeod: The relevance of anthropology to language teaching, TESOL Quarterly, 1976, 10 (2), 211-220.
- 8 F. Smolinsky: Landmarks of American Language & Linguistics Vol. 1, Published by the Materials Development and Review Branch English language Programs division, United States Agency, Washington, D.C. 20547, 1993.
- 9 H. Stern: Foreign Languages in Primary Education, London (Quoted from Theo van Els, Theo Bongaerts, Guss Extra, Charles van Os, Anne-Mieke

Janssen-van Dieten, 1984): Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages, translated in English by R. R. van Oirsouw, Edward Arnold, London, p. 171.

10 - Recorded Selections from the English Teaching forum for Listening Practice: Are You Listening. Published by the English Language Programs division, Bureau of educational and Cultural Affairs, United States Information agency, Washington, D.C. 20547.

#### References:

- 1 Brown, H.: Principles of Language Learning and Teaching, Englewood Cliffs, N. J., 1980.
- 2 Hymes, D.: "On Communicative Competence", Sociolinguistics, J.-B. Pride and Janet Holmes (eds.), Harmondsworth, Penguin Series.
- 3 Labov, W.: The Study of language in its Social Context. Sociolinguistics, J.
- B. Pride and Janet Holmes (eds.), Harmondsworth, Penguin Series, 1972.
- 4 Luedtke, L. S.: Making America: The society and culture in the United States Forum Series, United States Information agency, Division for the study of the United States, Washington, D.C. 20547, 1992.
- 5 McLeod, B.: The relevance of anthropology to language teaching, TESOL Quarterly, 1976, 10.
- 6 Smolinsky, F.: Landmarks of American Language & Linguistics Vol. 1, Published by the Materials Development and Review Branch English language Programs division, United States Agency, Washington, D.C. 20547, 1993.
- 7 Stern, H.: Foreign Languages in Primary Education, London (Quoted from Theo van Els, Theo Bongaerts, Guss Extra, Charles van Os, Anne-Mieke Janssen-van Dieten, 1984): Applied Linguistics and the Learning and Teaching of Foreign Languages, translated in English by R. R. van Oirsouw, Edward Arnold, London.



# Langues et interculturalité dans la littérature d'Afrique francophone

Dr Yves-Abel Feze Université de Dschang, Cameroun

#### Résumé:

Les textes d'Afrique francophone contemporaine donnent à voir dans des textes hybrides. Ce qui dès lors s'inaugure dans les textes postcoloniaux, c'est une poétique globale annonçant la "world fiction". Notre propos est dès lors de montrer que l'hybridité linguistique n'est pas à voir comme une tension entre différents idiomes mais plutôt comme une créolisation de la langue de l'Autre rendant possible la "République mondiale des lettres". Peut-être se rendra-t-on alors compte, au terme de ce papier, qu'hybridité linguistique et "world fiction" ne sont autre chose qu'une stratégie tendant à sortir les littératures francophones de "l'enfer des petites littératures".

#### Mots-clés:

hybridité, langues, francophonie, Afrique, lettres.

#### 

# Languages and interculturality in French-speaking African literature

Dr Yves-Abel Feze University of Dschang, Cameroon

#### Abstract:

The texts of contemporary French-speaking Africa reveal themselves in hybrid texts. What is therefore inaugurated in postcolonial texts is a global poetics announcing "world fiction". Our purpose is therefore to show that linguistic hybridity is not to be seen as a tension between different idioms but rather as a creolization of the language of the Other making possible the "world republic of letters". Perhaps we will then realize, at the end of this paper, that linguistic hybridity and "world fiction" are nothing more than a strategy tending to get French-speaking literatures out of "the hell of small literatures".

## Keywords:

hybridity, languages, francophonie, Africa, letters.

#### 

Un rapprochement de la fiction africaine francophone (par

son hybridité linguistique) avec la "World fiction" offre des perspectives de lecture de cette littérature nouvelle et féconde. Il suffit de considérer que la notion d'écriture francophone et donc eurographe ne va pas de soi car elle désigne une littérature produite dans une langue qui pour être la langue de l'Autre n'est pas tout à fait étrangère, car étant une langue seconde. Ce fait pousse l'écrivain à un phénomène de créolisation de la langue de l'Autre qui envahit tout le continent. Créolisant la langue d'emprunt et se l'appropriant, les écrivains africains déterritorialisent et produisent ainsi des "textes rhizomes" retranscrivant la diversité du monde dans une sorte de totalité fragmentée. De la sorte, les textes francophones brassent des langues différentes, et tombent dans le chaos monde dont parle Glissant : j'appelle chaos du monde le choc actuel de tant de cultures qui s'embrassent, se repoussent, disparaissent, subsistent partout, s'endorment ou se transforment lentement ou à vitesse foudroyante... le tout-monde qui est totalisant n'est pas (pour nous) total<sup>(1)</sup>.

Ce que la présente rencontre me donne donc l'occasion de montrer est que l'hybridité linguistique qui est le principe d'écriture de la francophonie littéraire n'est pas identitaire mais ouverte sur l'altérité. L'hybridité linguistique dans la post colonie francophone est de ce point de vue, une écriture du monde. Or donc, cette écriture du monde dans les textes contemporains peut aussi être vue, telle est du moins l'hypothèse qui voudrait se donner ici à partager, comme une stratégie visant l'accès à un bien symbolique qui est reconnaissance et consécration "des petites littératures" dans la "République Mondiale des Lettres" dont parle Casanova<sup>(2)</sup>.

# 1 - Texte hybride et World fiction:

Ce qui caractérise peut-être le plus les textes récents en Afrique Francophone, c'est leur multilinguisme. De fait, la prolifération d'écrivains migrants est étroitement liée à l'apparition dans la littérature du multilinguisme, de la

polyphonie ou encore du réalisme magique. Les écrivains convoquent désormais dans leurs récits des réalités contrastées tenant à une multitude de registres culturels et de langues. On se doit de mentionner ici Ahmadou Kourouma et Abdelkader Khatibi, notamment, qui (Khatibi) théorise et pratique la "bi-langue". Ceux-ci comme d'autres, Sony Labou Tansi par exemple, "mêlent différents idiomes venus du monde d'entier. (Ainsi) ce qui a commencé dans les écrits post-coloniaux comme une créolisation (du français) est devenue un processus de migration littéraire massive, de transplantation, et de fertilisation..."(3). Par-là même, ces auteurs participent à une mondialisation de la langue de l'ex-colonisateur et de la littérature qui s'en autorise car, on le sait, depuis l'expérience glissantienne du langage, multilinguisme et la créolisation sont une notation de l'écriture du monde. Glissant de ce point de vue théorise : On conçoit vite qu'il s'est de tout temps maintenu des endroits de créolisation (les métissages culturels), mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, porte sur la totalité-monde, une fois réalisée cette totalité... un tel chatoiement de l'étant éclabousse dans mon langage: notre commune condition est ici le multilinguisme. J'écris désormais en présence de toutes les langues du monde, de la nostalgie poignante de leur devenir menacé<sup>(4)</sup>.

C'est qu'il y a chez nos écrivains un règne de l'écrit qui n'est en aucune façon rédhibitoire à l'expression de l'oral. Cette hybridation de la langue de la métropole mène l'écrivain africain à une sorte d'hétérolinguisme qui fait de lui un "passeur de langues" et un "voyageur entre les cultures" qui s'approprie la langue de l'autre, la viole et condamne sa dimension impératrice. Il y a donc là, on le voit, une cohabitation de la langue de la périphérie avec celle du Centre. C'est le cas du Congolais Sony Labou Tansi dont la perversion linguistique débouche sur un acte de déstabilisation de la langue. Sony draine, de fait, avec lui tout l'esprit séculaire de l'oralité auquel il plie la langue écrite. Il faut cependant comprendre : Si la prose

sonyenne manifeste une certaine intertextualité avec la tradition orale, elle ne s'en réclame pas entièrement.

Comme nombre de romans africains de la seconde génération, le roman de sony convoque les formes littéraires du roman européen et les formes de la tradition orale pas pour se situer dans une poétique transculturelle. L'écrivain africain, dès lors, témoigne en son langage des multiples langues en présence desquelles il écrit et qui sont constitutives d'une société cosmopolite, où à tout le moins d'une identité cosmopolite. Il devient un écrivain bilingue comme le Marocain Abdelkader Khatibi qui exprime ainsi cette nouvelle condition dans Amour Bilingue : Que désirait-il ? Qu'elle fût cet abîme entre lui et lui, dans leur langue commune ? Lui demandait-il l'impossible ? Pour lui parler, il était traduit lui-même par un double mouvement, du parler maternel à l'étranger, et de l'étranger en étranger en se métamorphosant, Dieu sait par quelles extravagances (5).

Cette impossibilité identitaire que s'est donné pour tâche de raccommoder l'écrivain maghrébin suscite des interrogations comme en témoigne la bi-langue, le héros d'Amour Bilingue. Tout ce roman apparaît ainsi comme un méta texte exprimant parfaitement "l'inconçu", la dualité culturelle ou ce que Derrida appelle ce "trouble de l'identité" (6) qui fait de l'écrivain francophone pour, précisément parodier le même Derrida, un écrivain monolingue chez l'autre. Pour Khatibi, de fait, l'écrivain est un sujet nomade c'est-à-dire un être périphérique qui enjambe les frontières. Il pose la question suivante : "Quelle est la patrie d'un écrivain? Est-ce uniquement sa langue? Est-ce l'unité idéelle être un terroir, une langue et une identité culturelle d'esprit et de corps ? Est-ce la mosaïque d'un exil et d'une transposition universelle?"(7). L'écrivain, de la sorte, n'est pas arrimé à un territoire défini ou à une culture homogène. A force d'écrire entre deux langues, l'écrivain est comme le note Bensmaïa.

Un écrivain, qui parce qu'il évolue entre deux langages,

deux frontières, et conséquemment plusieurs tranches temporelles, ne peut plus appartenir à une histoire, un peuple, un pays, mais au contraire à un nouvel espace - temps lequel, bien qu'étant le produit d'une création artistique, ne peut quand même pas être réduit à une "fiction" où un "mythe" purs<sup>(8)</sup>.

Il y a donc à l'œuvre chez nos auteurs francophones une interlangue qu'on peut définir à la suite de Klaus Vogel comme la langue qui se forme chez un apprenant d'une langue étrangère à mesure qu'il est confronté à des éléments de la langue cible, sans pour autant qu'elle coïncide avec cette langue cible. Dans la constitution de l'interlangue entrent la langue maternelle, éventuellement d'autres langues étrangères préalablement acquises, et la langue cible<sup>(9)</sup>.

Birahima, l'enfant soldat d'Ahamadou Kourouma qui s'aide de cinq dictionnaires pour écrire son "Blablabla" et trouver les mots idoines, mots fétiches pour dire son histoire, produit, à coup sûr, une interlangue<sup>(10)</sup>. L'interlangue de Kourouma manifeste une relation au français de la part d'un apprenant autodidacte qui laisse s'épanouir les jeux de mots, les créations lexicales et syntaxiques tout en apprenant et en vérifiant dans les fameux dictionnaires le sens des mots, qu'il veut justes dans une "écriture pas tout à fait et intermédiaire" selon l'heureuse formule de Boehmer<sup>(11)</sup>. Moura n'a donc pas tort lorsqu'il écrit que : "l'auteur post-colonial est un véritable passeur de langue dont la création maintient la tension entre deux (ou plusieurs) idiomes et parfois même, dans le cas de l'interlangue, rompt la norme linguistique afin de se forger un langage propre"<sup>(12)</sup>.

Un tel hétérolinguisme nous fait découvrir la variété du monde. L'écrivain héterolinguiste, de la sorte, dit le monde et son imaginaire car "le divers du monde a besoin de l'encens du monde. L'éclat des littératures orales est ainsi venu, non pas remplacer l'écrit, mais en changer l'ordre. Ecrire c'est vraiment dire : s'éprendre du monde sans se disperser, ni s'y diluer" (13).

On le voit à partir de la théorie du "Tout-Monde" glissantien,

l'oralité et l'interlangue participent de poétiques diverses et multiples qui transcrivent l'imaginaire du monde dont il parle encore : "L'idée du monde s'autorisera de l'imaginaire du monde, des poétiques entremêlées qui me permettent de deviner en quoi mon bien conjoint à d'autres, en quoi sans bouger il s'aventure ailleurs, et comment, il m'emporte dans ce mouvement immobile" (14). Une telle "globalisation" nécessaire de la littérature africaine francophone par sa langue - ou son interlangue ne suffit toutefois à oblitérer le fait qu'elle peut être perçue comme une stratégie visant à faire rentrer les littératures mineures (15) dans l'univers littéraire international.

## 2 - Politique linguistique et capital littéraire :

En effet, si les premiers écrivains nationaux en Afrique francophone se réfèrent à une idée politique du littéraire, les derniers venus vont se référer aux lois littéraires internationales et autonomes pour faire exister un autre type de littérature et de "capital littéraire" (16). Je me propose donc en partant du modèle établi par Casanova, de montrer qu'il existe des politiques linguistiques et stylistiques dans les territoires dominés qui agissent comme des stratégies révolutionnaires tendant à les faire admettre au patrimoine littéraire international. Pour Casanova en effet, "Excentriques" au plein sens du mot, ces écrivains de seconde génération vont devenir les artisans des grandes révolutions littéraires, lls luttent avec des armes spécifiques pour changer l'ordre littéraire établi. Ils innovent et bouleversent les codes littéraires les mieux admis au méridien de Greenwich littéraire, contribuant ainsi à changer en profondeur, à renouveler et même à bouleverser les critères de la modernité et, partant, les pratiques de toute la littérature mondiale<sup>(17)</sup>.

L'interlangue qui a le plus cours aujourd'hui et concerne un ajout de termes ou d'expressions de la langue "étrangère" - ou considérée comme telle selon le point de vue du destinataire - dans la langue française peut aussi être lue comme un néo-exotisme tendant à briser les frontières littéraires, à attirer le

lecteur français par l'usage d'une langue "colorée" mais demeurée lisible pour ce dernier. La langue métissée de Beyala fournit à cet effet de multiples exemples. Une langue "bâtonmaniquée" que l'auteur "a mis à la page au son du tamtam, aux ricanements du balafon, aux cris des griots" (18).

C'est plus une langue métissée qu'africanisée qui amalgame expressions africaines francisées et structure française. Une langue française travaillée qui laisse penser a priori à une africanisation du français mais qui ne peut, au total, entretenir cette illusion que chez le lecteur français. Il y a donc là un glissement des positions énonciatrices du destinateur vers le destinataire où le Moi producteur de l'énoncé se tient pour étranger par rapport à lui-même et se déplace vers l'Autre censé le recevoir. L'Autre, destinataire du discours est sans aucun doute français, mais bien également désormais le moi destinateur. Il s'agit ici d'un néo-exotisme au sens de Laronde : Le néo-exotisme est un faisceau de pratiques qui appartiennent au monde oriental (donc, étrangères au monde occidental mais sont le fait de l'oriental en position interne au monde occidental). Dans les deux cas on voit que quelque chose ne change pas; c'est la place de l'occident comme base référentielle du discours, ce que confirme le maintien de l'oriental dans la position de l'étranger au discours oriental<sup>(19)</sup>.

Il est à cet égard manifeste que ce glissement se note dans le titre du deuxième essai de l'écrivain camerounaise, Lettre d'une afro - française à ses compatriotes (1999) par rapport au premier, Lettre d'une africaine à ses sœurs occidentales, signe que le lectorat a changé et que le destinateur du discours s'assimile désormais au destinataire. L'interlangue telle que pratiquée par Beyala a donc pour fonction d'élargir son lectorat, de briser les frontières et de redéfinir subrepticement les frontières géographiques et culturelles du champ littéraire. L'écrivain signe, par là même, des textes cosmopolites reflétant son identité afro-française. C'est encore ce que l'on constate

dans le procédé d'arabisation textuelle auxquelles a recours le roman maghrébin par l'inclusion de certains mots arabes ou de certaines expressions françaises arabisées.

C'est d'ailleurs ce qu'exprime un personnage de Nedjma de Kateb Yacine: "Il faut bien dire que le vocabulaire français comprend 281 mots d'origine arabe... Nous aussi, nous influençons leur civilisation..." De sorte qu'on peut dire du romancier maghrébin qu'il cherche les moyens adéquats de forger un monde où pourront coexister la tradition arabe et la modernité occidentale; ce dont témoigne L'enfant de sable de Tahar Ben Jelloun<sup>(21)</sup>. Ici, le conteur fait référence aux versets coraniques et parfois les cite tout simplement pour exhiber sa connaissance de son milieu culturel. Dans un cas beaucoup plus récent, Latifa Ben Mansour agrémente son texte, La Prière de la peur<sup>(22)</sup>, de l'histoire arabe d'antan, de versets coraniques, de poésie, de légendes, et réussit à métisser la langue française. Ce que donnent donc à voir ces textes, c'est un bilinguisme, signe d'une dualité culturelle et de lectorat.

On peut cependant lire dans cette affirmation différentialiste une solution formelle trouvée à l'inégalité littéraire dans le fait d'aller chercher au Centre "la richesse et les possibles littéraires" (23), pour les importer sur leur terre. Cette interlangue francophone entre enracinement linguistique et néoexotisme permet, de ce point de vue, à la littérature francophone d'exister. C'est ce que souligne Halen : Le discours critique peut faire être ces domaines et, par voie, obtenir... plus de droit à l'existence que par la voie de la concurrence normale avec les producteurs du Centre. Senghor eût-il choisit d'être un poète français, non "nègre", serait oublié. De même, pour Chamoiseau et Confiant, Makine et Alexakis, Diebar Maalouf<sup>(24)</sup>. Tout se passe désormais comme si l'on demandait, insidieusement. aux textes francophones d'exprimer différentialisme linguistique et culturel pour pouvoir être reconnus. Et nos auteurs l'ont bien compris qui, par le biais d'un néo-exotisme, montrent le dynamisme de la langue française et sa capacité d'absorption d'autres langues ; langue française à laquelle ils doivent, du reste, se sentir étrangers. La reconnaissance et l'appartenance des littératures dominées à l'univers littéraire international semble être à ce prix.

L'on voit, au total, que l'hybridité linguistique à l'œuvre dans la littérature d'Afrique francophone repose, à sa manière, la question de la dialectique du Même et de l'Autre. Le Même s'adresse désormais à l'Autre, de qui il attend reconnaissance, et lui fait comprendre dans sa langue qu'ils sont semblables mais différents. Une telle hétérogénéité lui permet d'abolir les frontières, de faire vaciller son identité et de ne plus appartenir à un monde mais au monde. Mais ceci repose également le problème de la pertinence du modèle théorique différentialiste de la francophonie qui suppose des frontières dans l'usage de la langue et un franchissement de celles-là avec tout ce que cela sous-entend comme écart, déviance, irrégularité. Ce modèle contraint la littérature francophone à un différentialisme linguistique et culturel en vue d'exister. De la sorte, une telle répartition implicite entre Centre et Périphérie a des relents d'empire et appelle à la réflexion à un comparatisme intrafrancophone, la littérature française étant nécessairement réintégrée dans ce champ d'études qui la comprend. Alors, la littérature francophone serait appréciée non plus pour son altérité (qui pose le problème du Moi auquel on est étranger) mais pour elle-même, c'est à dire, tout simplement, un fait littéraire.

#### Notes:

- 1 E. Glissant : Traité du tout-monde, poétique IV, Ed. Gallimard, Paris 1997, p. 22.
- 2 Cf. P. Casonava : La République Mondiale des Lettres, Ed. Seuil, Paris 1999, 2<sup>e</sup> P., pp. 241-281.
- 3 E. Boehmer: Colonial and Post-colonial Literature, Oxford-New-York, Oxford University Press 1996, p. 233.

- 4 E. Glissant : op. cit., p. 236.
- 5 A. Amour : Bilingue, Fata Mongana, Montpellier 1983, p. 27.
- 6 J. Derrida: Le Monolinguisme de l'Autre, Galilée, Paris 1996, p. 32.
- 7 A. Khatibi: Nationalisme et internationalisme littéraires, in Figures de l'étranger dans la littérature française, cité par R. Bensmaïa: "Political Goegraphy of Literature", in M. P. Le Hin, D. Strand, Ed. French Cultural Studies: Criticism at the crossroads, Albany, State University of New York, 2000, p. 296.
- 8 R. Bensmoïa: op. cit., p. 295.
- 9 K. Vogel : L'interlangue, la langue de l'apprenant, Ed. Nathan, Paris 1995, p. 19.
- 10 A. Kourouma : Allah n'est pas obligé, Ed. Seuil, Paris 2000.
- 11 E. Boehmer : op. cit., p. 232.
- 12 J.-M. Moura: Critique post-coloniale et littératures francophones africaines, in S. Diop éd., Fictions africaines et post-colonialisme, Ed. L'Harmattan, Paris 2002, p. 80.
- 13 E. Glissant : op. cit., p. 121.
- 14 Ibid., p. 120.
- 15 Ce sont, selon Deleuze et Guattari, les littératures "qu'une minorité fait dans une langue majeure", in Kafka, pour une littérature mineure, Minuit, Paris 1983, p. 75.
- 16 P. Casanova : op. cit., p. 440.
- 17 Ibid., p. 441.
- 18 C. Beyala: Assèze l'africaine, Albin Michel, Paris 1994, pp. 68 et 93.
- 19 M. Laronde: Autour du roman beur, Ed. L'Harmattan, Paris 1993, p. 213.
- 20 K. Yacine: Nedima, Ed. Seuil, Paris 1956, p. 75.
- 21 T. Ben Jelloun: L'enfant de sable, Ed. Seuil, Paris 1985.
- 22 L. Ben Mansour : La Prière de la peur, Ed. De la Différence, Paris 1997.
- 23 P. Casanova: op. cit., p. 442.
- 24 P. Halen: Les stratégies francophones du style, l'exemple de quelques sauvages du Nord, in P. S. Diop éd., Littératures francophones, langues et styles, Ed. L'Harmattan, Paris 2001, p. 226.

#### Références :

- 1 Amour, A.: Bilingue, Fata Mongana, Montpellier 1983.
- 2 Ben Jelloun, Tahar : L'enfant de sable, Ed. Seuil, Paris 1985.
- 3 Ben Mansour, L.: La Prière de la peur, Ed. De la Différence, Paris 1997.
- 4 Bensmaïa, R.: "Political Goegraphy of Literature", in M. P. Le Hin, D. Strand, Ed. French Cultural Studies: Criticism at the crossroads, Albany, State University of New York, 2000.

- 5 Beyala, C.: Assèze l'africaine, Albin Michel, Paris 1994.
- 6 Boehme, E.: Colonial and Post-colonial Literature, Oxford-New-York, Oxford University Press 1996.
- 7 Casonava, P.: La République Mondiale des Lettres, Ed. Seuil, Paris 1999.
- 8 Derrida, Jacques : Le Monolinguisme de l'Autre, Galilée, Paris 1996.
- 9 Glissant, E.: Traité du tout-monde, poétique IV, Ed. Gallimard, Paris 1997.
- 10 Halen, P.: Les stratégies francophones du style, l'exemple de quelques sauvages du Nord, in P. S. Diop éd., Littératures francophones, langues et styles, Ed. L'Harmattan, Paris 2001.
- 11 Kafka: Pour une littérature mineure, Minuit, Paris 1983.
- 12 Kourouma, A.: Allah n'est pas obligé, Ed. Seuil, Paris 2000.
- 13 Laronde, M.: Autour du roman beur, Ed. L'Harmattan, Paris 1993.
- 14 Moura, J.-M.: Critique post-coloniale et littératures francophones africaines, in S. Diop éd., Fictions africaines et post-colonialisme, Ed. L'Harmattan, Paris 2002.
- 15 Vogel, K.: L'interlangue, la langue de l'apprenant, Ed. Nathan, Paris 1995.
- 16 Yacine, Kateb : Nedjma, Ed. Seuil, Paris 1956.



# A linguistic analysis of MTG A spoken dialect of Arabic

Souad Hamerlain University of Mostaganem, Algeria

#### Abstract:

This article comes within the framework of the Maghrebian dialectology through a synchronic study of the Mostaganemois MTG dialect which targeted some linguistic phenomena. We were able to establish the phoneme chart with emphatic and non-emphatic sounds, and the syllabic framework of the dialect in question. Among the problems that have been raised the phonemes in the city region. What prompted us to do this study is the lack of articles dealing with this language by comparison with the dialects of Oran, Constantine, and those of southern Algeria.

### Keywords:

linguistic, Arabic dialect, Mostaganem, phonemes, speaking.

#### 

# Une analyse linguistique de MTG un dialecte parlé de l'arabe

Souad Hamerlain Université de Mostaganem, Algérie

#### Résumé:

Le présent article rentre dans le cadre de la dialectologie maghrébine à travers une étude synchronique du dialecte Mostaganemois MTG qui a visé quelques phénomènes linguistiques. Nous avons pu établir la charte des phonèmes avec les sons emphatiques et non-emphatiques, et la charpente syllabique du dialecte en question. Parmi les problèmes qu'on a soulevés, les phonèmes dans la région citadine. Ce qui nous a poussés à faire cette étude, c'est le manque d'articles traitant de ce parler par comparaison avec les dialectes Oranais, Constantinois, et ceux du Sud Algérien.

#### Mots-clés:

linguistique, dialecte arabe, Mostaganem, phonèmes, parler.

#### 

The present paper constitutes a humble attempt towards a synchronic description of Mostaganem Spoken Arabic<sup>(1)</sup>. that one should be referring to throughout as MTG. By applying the

methods developed by modern Linguistics, one intends to examine - though succinctly - some phonological phenomena attested for the vernacular under investigation. Here, and for space limitations, one has selected among an exhaustive list of phonological processes, two major phonological aspects. Namely, those of emphasis and syllable structure. These are preceded by a brief historical survey of the town followed by MTG's phoneme inventory.

It is commonly acknowledged that it is mainly due to some historical and social factors that Arabic dialects spread from outside the Arabian Peninsula to merge with other varieties. Yet, and as George S. Colin (1948) postulates: "On est très mal renseignés sur les conditions dans lesquelles l'emploi de l'arabe dialectal, langue exclusivement parlée, dépourvue de tout prestige, non enseignée dans les écoles, a pu se généraliser sur le domaine extra-péninsulaire..."<sup>(2)</sup>

The instigation of their evolution, in fact, can be drawn to the Islamic conquests for conversion (during the 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> c.), when both the Arab armies and the converted indigenous were brought together due to mixed marital bonds. This event gave rise to a spectrum of vernaculars. Hence, it was only for ease of reference that philologists divided the resulting speeches into two major geographical sectors: an oriental and an occidental (or maghribi)<sup>(3)</sup> area to which MTG pertains.

Among the pioneering works that dealt with the description of an Arabic spoken variety, is that of François de Dombay's "Grammatica linguae-arabicae". An article in which he accounts for Tanger's dialect. Since then, and especially from 1850 onwards, extensive attempts were conducted in this linguistic avenue that summoned the contribution of many distinguished dialoctologists such as G. S. Colin, W. Marçais, Ph. Marçais, J. Cantineau, D. Cohen, A. Dhina... - to name but a few.

As far as one knows, relatively little has been written on MTG, particularly if one compares the brief instances advanced in

its issue with those of other central Algerian towns (Algiers, Oran, Constantine and some Saharian towns). In this respect, Ph. Marçais (1941) writes: "La seule vue un peu générale qu'on est tenté de prendre des formes variées que revêt l'arabe parlé en Algérie se présente comme un triptyque reposant sur un socle : chaque volet recouvre le territoire d'un département administrative, l'Oranie, l'Algérois, le Constantinois ; et le socle, se sont les territoires du Sud"<sup>(4)</sup>.

This division of the Algerian dialects into three mainstream departments - which was also agreed upon by Cantineau (1938, 1939, 1940, 1941)<sup>(5)</sup> - does not count MTG under its headings. A fact that enticed us to embark on a lengthening of what had been previously reported about this vernacular.

To start with, the town's coastal position had the role of facilitating regional contacts - through commercial transactions - and dialect contact by the same token. Besides, an introductory survey of the historical incursions experienced by the town, as well as its key geographical setting, allowed us to make a direct link between the linguistic heterogeneity of MTG and the contribution of these factors to it.

Mostaganem witnessed the presence of Spain (16<sup>th</sup> c), Turkey (18<sup>th</sup> c), and France (19<sup>th</sup> c) on its land. These Indo-European countries left their prints in the citizens daily conversations and some linguistic interferences still partake their lexical repertoire. These interferences are manifested through some of the sound drifts and lexical borrowings illustrated below:

| (likul)  | from French  | "l'école" | "school"      |
|----------|--------------|-----------|---------------|
| (ravaj)  | from French  | "réveil"  | "alarm-clock" |
| (baxnuq) | from Turkish |           | "cloth"       |
| (Tobsi)  | from Turkish |           | "plate"       |
| (Rokna)  | from Spanish | "rincón"  | "corner"      |
| (kola)   | from Spanish | "cola"    | "queue"       |

# 1 - Emphasis:

In this section one shall not proceed to a critical analysis of

what is still treated as an unsolved and controversial issue in Arabic Linguistics. Rather, one shall mention some earlier approaches that dealt with "emphasis" in Arabic<sup>(6)</sup>. Thereafter, to select from them what could be considered as "true emphatics" from series of realizations in MTG. Note that for typing conveniences, emphatic consonants will be mentioned in capital letters. "Emphasis" is far from being a recent field of inquiry. Its presence may be witnessed in nearly every descriptive approach to the dialects of Arabic<sup>(6)</sup>. However, one should be limited here to one feature of its four other areas of research<sup>(7)</sup>. Namely, as a consonantal phenomenon.

An extended reading in the literature will perhaps disclose the first institutionary work of the present distinction between "emphatic" vs. "non-emphatic" consonants. In his "Kitab" - written around 750 A. D - Sibawayhi accounts for the entire phonetic repertoire of Arabic. He identifies, on the one hand, the muTbaqa (which are the emphatics) as being the dAd, the sAd, the TA and the Za'; that is S, D, T, Dh respectively.

On the other hand, he sees the munfatiha as all the consonants exclusive to these. This is merely because their tongue's position differs radically from that of the previously mentioned ones. The muTbaqa altogether with q, x, g form the mustaâliyya. That is, "Consonants which have a raising (of the tongue) toward the upper palate"  $^{(8)}$ .

In the time when Ph. Marçais (1948) brought his contribution to the investigations done on the Arabic of the Maghreb, a new feature of "emphatic" specification was advanced. Pharyngealization became a reference as to the way those thick sounds are produced. Thus, and by pointing out to the narrowing of the pharyngeal cavity on account of the lowering of the dorsum of the tongue and the retraction of its root, Ph. Marçais stood against Sibawayhi and other traditional grammarians previous assumptions.

A great number of structuralists during the decade

between 1950 and 1960 geared all their efforts to model this binary opposition of "emphatic/non-emphatic" consonants of Arabic on the grounds of distinctive features. This was probably done in an attempt to restructure the asymmetry of a broken system, in order to create - as many phonologists strived to do - a harmonic balance between the allocated segments in phoneme repertoires.

Among those "emphasis-hunters", R. Jackobson (1957) stands as the holder of a new analogy between the classical concepts of "tafxim" and "tarqiq" with those of "flat" and "plain" accordingly.

Unlike De Sacy (1810), for instance, who considered in his selection the voiced S, D, T, Dh, q with their corresponding voiceless s, t, d, z, k, Jakobson came with a more extensive list including the four dentals S, D, T, the velars q, x, y and 9 which he called pharyngealized laryngeals. Then, the less distributed B, M, N.

Such are few attempts that cannot cover the substantial works and explored avenues done on this unsettled issue. Thereby, it may be appropriate at this stage to leave the theoretical aspect and embark on a more practical procedure to discriminate between what can be considered as "surface-emphatics" and what one regards as true "thick timbers" in MTG.

A consideration of the following perfective and singular forms together with their imperfective and plural transformations will help in making this distinction.

| Set: 1  | Perfective      | Imperfective |               |
|---------|-----------------|--------------|---------------|
| tarf:   | "a slice"       | mtarraf:     | "sliced"      |
| metra:  | "a metre"       | emetar:      | "he measures" |
| 9ad:    | "he bit"        | e9ad:        | "he bites"    |
| byud:   | "he hated"      | jabyud:      | "he hates"    |
| saab:   | "he found"      | eseb:        | "he finds"    |
| sna9:   | "he fabricated" | masnuu9:     | "fabricated"  |
|         | Singular        | Plural       |               |
| taabla: | "a table"       | twaabal:     | "tables"      |

gat: "a cat" gtuuta: "cats" mesmaar: "a screw" msamiir: "screws"

rgas: "he danced" ragsu: "they danced"

Set: 2 Perfective Imperfective

wallah: "and God" billaah: "by God"

kbaar: "grown up" jakbar: "he grows up" baarak: "he congratulated" mabruuk: "congratulations"

Singular Plural

naar: "fire" niiraan: "fires" faar: "mouse" fiiraan: "mice"

maajda: "coffee-table" mwaajad: "coffee-tables"

Following Farouk. A. N. Bouhadiba's Thesis (1988)<sup>(9)</sup>, the coronals T, S, D do preserve their full quality of emphatics irrespective to the morphophonemic contexts in which they occur. The liquids I, r, by contrast, are realized solely as such in specific environments. This is basically due to some phonological derivations which, as soon as they are applied, alter their emphatic status and reveal their plain realizations at surface levels. The labials "b", m and the dental "n" are too victims of this loss of the + prosodeme feature.

The "true-emphatics" that one recognizes for MTG are, thereupon, the S, T, D. While the other exercised consonants, and on account of their instability, exclude themselves from this phonological consideration. Hence, becoming unqualified for the thick brand.

# 2 - The Phoneme Inventory of MTG:

The phoneme inventory of language is a set of bundles of feature specifications. For many linguists, Trubetzkoy (1939)<sup>(10)</sup> among others, the included phonemes are defined in terms of oppositions. They are contrastive units that contribute to the semantic load of words. This is what happens when one contrasts the phonemes "k" and "g" in words like came and game.

Charles Hockett's (1942) specification speaks rather of a "class of phones determined by six criteria" (11). Among them,

stands the feature of pattern congruity which one would like to dwell on a bit due to its inexistence in the Algerian phonological system. If one compares it to the English arrays of sounds, for instance, one shall see that the aspect of contrast is quite obvious in it.

As an illustration, look at these fricative pairs f, v, o, s, z, CH, DJ; stops p, b, t, d, k, g; affricates tCH, dDJ; liquids l, r; glides w, j; and the glottal segments 9, h. There appears to be an equilibrium which is somehow missing in MTG's phoneme inventory if one factors out the number of holes which can be detected at first sight. Furthermore, a considerable number of consonants stand by themselves functioning as independent phonemes. Namely, the unpaired labials "m" and "w"; the dental "n"; the velar "q"; and the glottal "h".

Those individual segments form indeed an uneven consonantal distribution in the pattern. To draw a parallel between the Arabic and the English phoneme inventories will be to note, also, that while the former has only two oral consonants b, f, the latter has four. These are, the voiceless and voiced stops p, b, and the voiceless and voiced fricatives f, v, respectively. Consequently, it is worth pointing out that the phoneme "b" - even if it exists in Arabic - proves different from that of English, since that of Arabic does not have the phoneme "p" to contrast with. The same thing can be applied to "f" and "v". Subsequently, MTG's phoneme inventory overlaps the aggregate of twenty seven phonemes - as a close list - open to free variation.

In one of Gleason's (1955) phoneme definitions, he draws attention to the fact that phonemes should not only be "phonetically similar" but that they should also: "show certain characteristic patterns of distribution in the language or dialect under consideration" (12).

This precision, in fact, will gear us to account for the palato-affricates tCH, dDJ present in our phoneme inventory,

despite the lack of the fortis affricate tCH in MTG.

A pair of qualitatively mixed phonemes such as a fricative with an affricate (CH, dDJ) or vice versa (tCH, DJ) will be oddly perceived by any phonologist. Martinet (1936)<sup>(13)</sup> - who appeals for the notion of pattern congruity - points out to the fact that the tCH sound should be analyzed exactly with its corresponding voiced dDJ in a way that allows them to be balanced in their binary opposition.

This is a necessary phonological criterion to take into account despite having divergent contrasts. For, on distributional grounds, it is rather the realizations CH, dDJ that we obtained from our informants. Therefore, it is more conventional to state that the phoneme tCH rewrites CH and tCH, while, the fortis fricative CH is highly opted for than the fortis affricate tCH. Additionally, while the phoneme dDJ encompasses DJ and dDJ as its allophones, the former is mainly adopted by Mostaganem speakers who hardly or occasionally use the variant DJ.

From the previous discussion, one can draw the following illustrative table that covers the totality of MTG's phonemes.

### 3 - Syllable Structure:

If one wants to understand what may operate in MTG at a phonotactic level, the least one needs is a unit on the basis of which accounts will be rendered. In this respect, the syllable stands as the most appropriate linguistic ground on which phonemes' distribution can be handled and explained. Furthermore, inferences can be logically drawn about their whole organization around the nucleus.

Below is an exhaustive list of various types of syllables shapes (canons) attributed to the dialect under study.

| Syllable Structure | Examples | Gloss            |
|--------------------|----------|------------------|
| 1 - cv             | fi       | "in"             |
| 2 - ccv            | sma      | "sky"            |
| 3 - cccv           | stha     | "he got ashamed" |
| 4 - CVC            | hak      | "here you are"   |
|                    |          |                  |

| 5 - cvcc      | hall          | "he opened"          |
|---------------|---------------|----------------------|
| 6 - cvccc     | ma sabtch     | "I did not find"     |
| 7 - ccvc      | 9raf          | "he knew"            |
| 8 - ccvcc     | sbaqt         | "I overtook"         |
| 9 - ccvccc    | ma rbahtch    | "I did not win"      |
| 10 - cccvc    | nsbagh        | "it was dyed"        |
| 11 - cccvcc   | nsra9t        | "I was hit"          |
| 12 - cccvccc  | ma nghbantch  | "I was not troubled" |
| 13 - ccccvccc | ma nddjrahtch | "I was not injured"  |

One can note that MTG hardly allows for a VC build-up. This is exceptionally found in some interjections. However, and as advocated by A. Martinet (1965), interjections are ousted from any phonological consideration. What he calls double articulation is but a reference to the impossibility of such monemes as uf? huff! or aj? aw! to be segmented into phonemes irrespective of language's duality.

The CV structure is, too, distributionally limited if one considers the main stream occurrence of the voiced palato-affricate dDJ as opposed to the system of ORSA (here, Oran Spoken Arabic), for instance, which espouses the CV model.

As an example, consider MTG's verb dDJa "he came", and his equivalent ORSA DJa. Moreover, MTG replicates this last structure on account of its meager manifestation.

What one should set out, also, is that neither of the foregoing sequential consonant/vowel classifications allow for a vocalic repeated occurrence. Besides, this aspect is hinted at by Ph. Marçais (1952) in his study of an eastern Algerian dialect (Djidjelli) in particular, and of other Algerian dialects of Arabic as well stating that: "les syllabes y apparaissent le plus souvent réduits à leur plus simple expression : ils ne conservent que la charpente consonantique et un nombre restreint de voyelles, le strict minimum qu'exige l'articulation aisé et la spécification morphologique" (14).

In other words, they are taken as having a sequential

constraint on the phonological plane. And even though monosyllabic and disyllabic words are the frequently distinguished types, MTG's words may start with a minimum of one syllable - as reported above - then stretch to a maximum of seven syllables.

To bring evidence to this statement, instances containing from three syllables-word to seven-syllables-word are put forward.

#### eg:

ta - kul - ha: "you eat it/she eats it"

9a - wan - na - ha: "we helped her"

ma - t9a - wad - dal - humch: "she will not repeat for them"

ma - wad - dar - na - ha - lakch: "we did not lose it"

ma - 9al - lam - na - hum - I - humch: "we did not teach these to them".

It follows from the previous thirteen syllabic patterns that the canonical shape attested to the system of MTG is C<sup>3</sup>1 VC<sup>3</sup>0.

Finally, one should say that the present work is but a first tentative launched by us in the dialectological arena. One admits that the results of this undertaking - though limited in scope and confined to one area - constitute a very promising asset for further research.

#### Notes:

- 1 Regardless to its adjacent suburbs.
- 2 G.-S. Colin : L'Arabe vulgaire à l'Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, 1948, p. 97.
- 3 Stretching from Morocco to Western Libya and neighboring African countries to the immediate South, as opposed to Eastern (or oriental) Arabic sometimes referred to as Mesopotamian Arabic. See M. C. Bateson: Arabic Language Handbook, Washington, Center for Applied Linguistics, 1967.
- 4 J. Cantineau : Les parlers arabes du département d'Alger, in Actes du 3<sup>e</sup> Congrès de la Fédération des sociétés savantes (Constantine), Alger 1938, pp. 703-711. Les parlers arabes du département de Constantine, in Actes du 4<sup>e</sup> Congrès (Rabat), Alger 1939, T.II, pp. 849-854. Les parlers arabes du département d'Oran, in Revue africaine, Alger 1940, pp. 220-231. Les parlers

- arabes des territoires du Sud, in Revue africaine, Alger 1941, pp. 71-77.
- 5 S. de Sacy, is among the first scholars to use this word, 1810.
- 6 The exceptions being Maltese and some dialects of North Afghanistan and Central Asia. Cf. J. Aquilina: The Structure of Maltese, Malta 1959, p. 30.
- 7 Other areas of research include emphasis as a segmental characteristic of some vowels and consonants; as a feature of supra-segmental analysis; and as an aesthetic phenomenon. Cf. A. Khalafallah: A Descriptive Grammar of Saidi Egyptian Colloquial Arabic, 1969, pp. 27-31.
- 8 Sibawayh: II, p. 285.
- 9 F. A. Bouhadiba: Aspects of Algerian Arabic Verb, Phonology And Morphology, University of Reading, Ph. D. thesis, 1988, pp. 55-56.
- 10 N. S. Trubetzkoy: Grundzüge der Phonology TCLP 7. Eng. Version, trans. C. Baltaxe, 1969, Principles of Phonology, University of California Press, Berkely 1939, p. 36.
- 11 The other features are those of similarity, non-intersection, contrastive and complementary distribution, completeness, and economy. Ch. Hockett: System of Descriptive Phonology, 1942, p. 100.
- 12 H. A. Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics. Holt, Rinechart and Winston, New York 1955, p. 261.
- 13 A. Martinet: Neutralisation et archiphonème. TCLP, 1939, p. 73.
- 14 Ph. Marçais : Etude d'un parler arabe du nord Constantinois (Djidjelli), 1952, p. 42.

#### References:

- 1 Aquilina, J.: The Structure of Maltese, Malta 1959.
- 2 Bateson, M. C.: Arabic Language Handbook, Washington, Center for Applied Linguistics, 1967.
- 3 Bouhadiba, F. A.: Aspects of Algerian Arabic Verb, Phonology And Morphology, University of Reading, Ph. D. thesis, 1988.
- 4 Cantineau, J.: Les parlers arabes du département d'Alger, in Actes du 3<sup>e</sup> Congrès de la Fédération des sociétés savantes (Constantine), Alger 1938.
- 5 Colin, G.-S.: L'Arabe vulgaire à l'Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes, 1948.
- 6 Gleason H. A.: An Introduction to Descriptive Linguistics. Holt, Rinechart and Winston, New York 1955.
- 7 Hockett, Ch.: System of Descriptive Phonology, 1942.
- 8 Khalafallah, A.: A Descriptive Grammar of Saidi Egyptian Colloquial Arabic, 1969.
- 9 Marçais, Ph.: Etude d'un parler arabe du nord Constantinois (Djidjelli), 1952.

### Souad Hamerlain

- 10 Martinet, A.: Neutralisation et archiphonème. TCLP, 1939.
- 11 Revue africaine, Alger 1941.
- 12 Sibawayh: Al-Kitab.
- 13 Trubetzkoy N. S.: Grundzüge der Phonology TCLP 7. Eng. Version, trans.
- C. Baltaxe, 1969, Principles of Phonology, University of California Press, Berkely 1939.

Textes en langue arabe √ Revue Annales du patrimoine



ردمد 1112-5020

\*\*\*





# حوليات التراث

مجلة علمية محكمة سنوية ذات الوصول المفتوح تعنى بمجالات التراث والمثاقفة

**06** 2006

\* منشورات جامعة مستغانم، الجزائر

# حوليات التراث

مجلة علمية محكمة سنوية تعنى بمجالات التراث تصدر عن جامعة مستغانم



العدد 6، يونيو 2006

## هيئة التحرير \*\*\*

## مدبر المحلة ورئيس تحريرها

د. محمد عياسة

## الهبئم الاستشاريم

د. العربي جرادي (الجزائر) د. محمد قادة (الجزائر)

د. سليمان عشراتي (الجزائر) د. محمد تحريشي (الجزائر)

د. عبد القادر هني (الجزائر) د. عبد القادر فيدوح (البحرين)

د. حاج دحمان (فرنسا) د. إدغار فيبر (فرنسا)

د. زكريا سيافليكيس (اليونان) د. أمل طاهر نصير (الأردن)

#### الماسلات

مجلة حوليات التراث كلية الآداب والفنون جامعة مستغانم 27000 الجزائر

البريد الإلكتروني

annales@mail.com

موقع المجلت

http://annales.univ-mosta.dz

الإيداع القانوني 2004-1975 ردمد 5020-1112

تصدر المجلة مرتين في السنة بنسختين ورقية والكترونية

### قواعد النشر

ينبغى على الباحث اتباع مقاييس النشر التالية:

- 1) عنوان المقال.
- 2) اسم الباحث (الاسم واللقب).
- 3) تعريف الباحث (الرتبة، الاختصاص، الجامعة).
  - 4) ملخص عن المقال (15 سطرا على الأكثر).
    - 5) المقال (15 صفحة على الأكثر).
- 6) الهوامش في نهاية المقال (اسم المؤلف: عنوان الكتاب، دار النشر، الطبعة، مكان وتاريخ النشر، الصفحة).
  - 7) عنوان الباحث (العنوان البريدي، والبريد الإلكتروني).
- 8) يكتب النص بخط (Simplified Arabic) حجم 14، بمسافات 1.5 بين الأسطر، وهوامش 2.5، ملف المستند (ورد).
  - 9) يترك مسافة 1 سم في بداية كل فقرة.
- 10) يجب ألا يحتوي النص على حروف مسطرة أو بالبنط العريض أو مائلة، باستثناء العناوين.

يمكن لهيئة التحرير تعديل هذه الشروط دون أي إشعار.

ترسل المساهمات باسم مسؤول التحرير على البريد الإلكتروني للمجلة.

تحتفظ المجلة بحقها في حذف أو إعادة صياغة بعض الجمل أو العبارات التي لا ثتناسب مع أسلوبها في النشر. وترتيب البحوث في المجلة لا يخضع لأهميتها وإنما يتم وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الكتّاب بالحروف اللاتينية.

ليس كل ما ينشر يعبر بالضرورة عن رأي هذه المجلة.

## فهرس الموضوعات

|     |                 | الخطاب الغرائبي عند ألبير كامو                             |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 7   | هواري بلقندوز   | ğ. 3 <b>.</b>                                              |
|     |                 | علاقة اللغة بالأدب                                         |
| 19  | خديجة بصالح     |                                                            |
| 27  | . وذناني بوداود | اللغة الصوفية عند جمال الغيطاني                            |
| 27  | ٠ ودناني بوداود | اللغة العربية بين النص التراثي والنص الحداثي               |
| 41  | طانية حطاب      | اللغة العربية بين النص الفراني والنص الحداني               |
|     |                 | اللغة العربية وعلاقتها بالهوية                             |
| 47  | الشريف كرمة     |                                                            |
|     |                 | اللغة في العرفان الصوفي                                    |
| 61  | محمد خطاب       | m att m tt . St. tt mat                                    |
| 73  | بوعلام مباركي   | لغة المسرح الجزائري بين الهوية والغيرية                    |
| , 0 |                 | اللغة الرسمية والهوية الوطنية في ظل المجتمع المتعدد اللغات |
| 85  | مجاهد ميمون     |                                                            |
|     |                 | لغة الطفل والهوية الوطنية                                  |
| 93  | فضيلة صديق      |                                                            |
| 107 | اهمي تيس        | في هوية الشعر العباسي                                      |
| 10/ | امحمد يقوته نور |                                                            |

## الخطاب الغرائبي عند ألبير كامو

الهواري بلقندوز جامعة مستغانم، الجزائر

### الملخص:

إن ما يذكر عن كتابات كامو وانتمائه لمدرسة الجزائر بوصفه جزائريا، من الحوافز الأولى التي تدفع بنا في هذا المقام إلى الكشف عن خبايا أدبه وفلسفته. ولا شك في أن مواقفه المناهضة للاستعمار الفرنسي من جهة، ووقوفه إلى جانب الجزائريين واندماجه في محيطهم الثقافي والاجتماعي من جهة ثانية، ما ينهض شاهدا على غرائبية صارخة تدعو إلى الانخراط المباشر في حلقة الآخر، وذلك عبر خطاب يكتنفه العبث والتمرد، خطاب يبحث عن الذات من خلال إقصاء، والاعتراف بالأنا في مقابل الاعتراف بالآخر. ومن ثمة كان حضور الآخر في كتابات كامو استراتيجية خطابية هدفها جزأرة العنصر الفرنسي، وتمكينه أرض الجزائر الساحة.

### الكلمات الدالة:

الأنا والآخر، العيث، التمرد، الغرائبية، كامو.

#### - Children

### **Exotic discourse by Albert Camus**

Houari Belguendouz University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

What is mentioned about Camus' writings and his affiliation with the Algerian school as an Algerian, are among the first incentives that push us in this regard to reveal the secrets of his literature and philosophy. There is no doubt that his stances against French colonialism on the one hand, and his standing by the Algerians and his integration into their cultural and social surroundings on the other hand, bear witness to a blatant exoticism that calls for direct involvement in the circle of the other, and that is through a speech shrouded in futility and rebellion, a discourse that revives the self through exclusion and recognition of the ego in exchange for recognition of the other. Thus, the presence of the other in Camus' writings was a rhetorical strategy aimed at

Algerianizing the French element and allowing it to be the magical land of Algeria.

#### **Keywords:**

ego and other, absurd, rebellion, exoticism, Camus.

#### 

قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الخطاب الكاموي أدى دورا هاما على نحو خاص في الرجات الاستعمارية المشؤومة التي صاحبت المخاض العسير لنهاية الاستعمار الفرنسي في القرن العشرين. إذ أنه من المحتمل أن يكون تأثير كامو على المخيال والوعي الأخلاقي والسياسي لجيله أعمق بكثير من تأثير أي مؤلف أوربي من زمانه. لقد كان كامو أوربيا بشكل خاص، لأنه كان يمثل العجز المأسوي للوعي الفرنسي أمام أزمة أوربا، وقرب أحد أكبر انكساراتها.

ومن ثمة فإن الملاحظة الشاخصة الواعية، والمتبصرة بجملة المتحكمات الخفية للخطاب الكاموي، تكشف لنا أن كتابة ألبير كامو (Albert Camus) تحركها حساسية استعمارية هادئة ومتأخرة جدا، تعيد الإشارة الإمبراطورية باستخدام جنس الرواية الواقعية، كانت مرحلته الكبرى في أوربا قد مضت مند زمن بعيد. ولعل مركز اهتمام كامو هو الفرد في إطار اجتماعي، وقيمه هي الوعي بالذات، والنضج الواقعي، والصمود الأخلاقي حين يتأزم كل شيء. تجلى ذلك من خلال أشهر أعماله نحو: الغريب، الطاعون، والسقطة.

## 1 - اغتراب كامو نموذج غرائبي:

لا شك أن ألبير كامو يعتبر شاهدا على عالم يميزه التفكك الدائم والصراع والعنف والإخفاق في التعبير عن قضايا الإنسان ومشكلاته تعبيرا صادقا. وقد بدأ الشعور بالاغتراب والتأزم ينتاب إحساس كامو منذ أن فقد والده في الحرب العالمية الأولى سنة 1914، ثم سرعان ما ازداد حدة مع تأزم مشكلة الإنسان في الحرب العالمية الثانية 1939-1945. وقد أدى انعدام المعايير والقيم الإنسانية في معالجة هذه المشكلة بسبب الاعتبارات السياسية والعسكرية إلى قلق واضطراب تؤطره نزعة من التمرد، تعبر عن اتجاه متميز في الأدب الحديث

يدرجه النقاد ضمن "أدب المشكل"، حمل رايته كل من سارتر وكافكا وكامو، أدب قيل في حقه إنه ينشد متعة الحياة في كنف الموت.

وإذا كانت فكرة القلق الوجودي مبدأ مشتركا بين هؤلاء الكتاب في ظروف كهذه، فإنه من اللافت للنظر أن نشير إلى أن تجسيد هذه الفكرة يختلف من واحد إلى آخر، ويكفي شاهدا على ذلك اختلاف مواقف كامو مع نظائره سارتر وكافكا، والتي كثيرا ما أشار إليها كامو نفسه في بعض كتاباته، وخاصة تلك المتعلقة بموقفه المختلف مع سارتر حول التمرد والعبث. ضمن هذا المنظور ينبغي التساؤل عما إذا كان عبث كامو غاية في ذاته، أم وسيلة لتحقيق شيء ما؟ بإمكاننا أن نقارب الإجابة عن سؤال من هذا القبيل، من خلال قراءة استكشافية تأويلية تبتغي تفكيك شفرات الخطاب الكاموي الإيديولوجية انطلاقا من التسليم بفكرة استحالة حياد أي خطاب، مع ضرورة شرح وتوضيح ما لم يفصح عنه كامو إزاء القضية الجزائرية بوصفه فرنسيا مقيما بالجزائر، كتب عن تعلقه بها إبان فترة الاحتلال الفرنسي.

من ههنا كانت رغبتنا مذ - قراءتنا لأعمال كامو - تنكب على محاولة فهم مواقفه إزاء الجزائر والجزائريين، ولاسيما من خلال رواية الغريب التي قدمت لنا صورة مختلفة ومتميزة للمجتمع الجزائري تكاد تكون ألصق بالأدب الغرائبي. وقبل أن نجوس في مسارب هذه الإشكالية، نقدر أنه من الضروري الإشارة إلى مفهوم الغرائبية وعلاقتها بالأدب والفكر.

إن مصطلح غرائبي في المعجم اللاتيني مشتق من الكلمة اليونانية (Exotikos) التي تدل على كل ما ينتمي إلى بلد غريب، أو كل ما هو غريب وغير مألوف بالنسبة للحضارة الغربية<sup>(1)</sup>.

## 2 - الاستشراق الفنى ورهان فهم الآخر:

لا شك أن تأثر الاستشراق بالرومانسية الأدبية والفنية التي كانت تهدف إلى تحليل الذات والفن، والتي ظهرت على أنقاض الكلاسيكية والعقلانية، انعكس في افتنان الأدباء والكتاب الغربيبن بالشرق نحو: فكتور هيجو الذي أقر

بعميق تأثره بعلوم الشرق ونظرته التذوقية للأشياء، مما دفع بمعظم الأدباء الغربيبن والفنانين المبدعين في القرن التاسع عشر إلى اعتبار أنفسهم مستشرقين أي هواة الثقافة الشرقية وخاصة العربية منها، بهدف الاغتراب في الوجود والعرف، والبحث عن مثالية معينة في السكون والعزلة والطبيعة الساحرة والغرائبية.

ومن ثمة كانت الغرائبية تيارا أدبيا وفكريا يعج بعالم تحكمه قوانين متماسكة تجعل من الغريب الموصوف مألوفا، تزول غرابته لحظة إدراكه والانخراط في حلقته جغرافيا وانثروبولوجيا. كان ذلك إثر الحملات الاستكشافية والسياحية التي نظمها نخبة من العلماء والأدباء والفنانين الهواة على الشرق عامة والعالم العربي على وجه الخصوص.

ضمن هذا الإطار، ينبغي أن نعد التأثيرات الشرقية الغرائبية شعارا مركزيا للحملات الاستشراقية الممتدة في الوطن العربي مشرقا ومغربا. ولا جرم أن يكون من أبرز هذه الحملات ذات الطابع الفكري المركب والسياحي، تلك التي واكبت استعمار الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 1858م-1930م. نذكر على سبيل المثال لا الحصر، غرائبية إتيان دينه وإيزابيل إبرهارت اللذين أظهرا ولاء للإسلام، وولعا بالجزائر والجزائريين، ذلك من خلال الفترة التي قضياها بالجنوب الجزائري بين 1888م-1930م. وعلى الرغم من اعتناقهما الإسلام وتعاطفهما مع الأهالي، فإن ذلك لم يزد عن كونه شعورا إنسانيا مرهفا لا يرقى إلى مستوى التنديد بالاستعمار الفرنسي الجائر، بل كان مجرد شغف رومانسي يسعى إلى اكتشاف سر زرقة سماء الصحراء، وألوان الرمال الذهبية، وحرارة شمس وهاجة ترسم طبيعة غرائبية في ربوع الصحراء الجزائرية، وبوادي الجنوب الوهراني والقسنطيني (2).

## 3 - الخطاب الغرائبي واللاشعور الاستعماري:

إذا كان التيار الغرائبي في نموذجه الاستشراقي يسعى إلى الانخراط في حلقة الآخر بدعوى الفضول واكتشاف ما هو غريب وغير مألوف، فإنه يراهن على تشكيل صورة ذاتية عن الآخر هي بمثابة غيرية الذات الفاعلة، وهي الذات

الغربية. وفي هذا السياق يتشكل مفهوم الغيرية الدال على الاختلاف والغرابة والتعدد بالنسبة للآخر في مقابل الأنا.

و"الغيرية (مصدر صناعي من كلمة غير) بمعنى مطلق الاختلاف، ولا تفيد الضدية بالضرورة، فتقول: القمح غير الشعير، لمجرد المغايرة، كما تقول البياض غير السواد للضدية" (3). غير أن هناك حقيقة مؤداها أن الرومانسية والاستشراق المتلازمين قد ارتبطا بالعامل الإيديولوجي للفلاسفة والكتاب والفنانين الغربيبن في القرن التاسع عشر، ولعل ذلك ما أسهم في تحقيق التوسع الإقليمي ذي الطابع الاستعماري منذ سنة 1830، على نحو يؤكد فيه تودوروف (Todorov) على أن الاستشراق المتأثر بالخطاب الاستعماري ليس أثرا بسيطا لحقيقة حضارية ما، بقدر ما هو ركيزة من الركائز، وحلقة من كل (4).

ومن الملاحظ أن العلاقة بين الأدب الغرائبي والأدب الاستعماري لا يمكن إغفالها، حيث يكون الأول قد غذى الثاني وأخصبه، وفي هذا الصدد يشير الآن كالمس (Calmes) إلى أن الأدب الغرائبي يسعى إلى تبرير وجود الإمبراطورية الاستعمارية (أقلام)، ومن ثمة لا يمكن لأي خطاب كائنا ما كان، أن يكون حياديا منسلخا عن الإيديولوجية التي تشكل إحدى مقومات محيطه الفكري الذي أنتجه، إذ أن الملفوظ في الخطاب لا يعدو أن يكون وحدة لسانية مفعمة بالإيديولوجية بتعبير ميخائيل باختين (أقلام)، وبتعبير آخريرى تودوروف أن المفهوم يوظف في الخطاب بوصفه سلاحا لإخضاع الآخر من حيث إنه يحوله إلى شيء، يوظف في الخطاب بوصفه سلاحا لإخضاع الآخر من حيث إنه يحوله إلى شيء، الفئات اللسانية للخطاب المفعم بالإيديولوجية العنصرية (7)، وفي هذا الصدد يشير كذلك إدوارد سعيد إلى أن كل ما يمكن أن يقوله الأوروبي عن الشرق، كان عنصريا وإمبرياليا بل مركزيا عرقيا، ثم يخلص إلى أن الاستشراق مذهب سياسي عنصريا وإمبرياليا بل مركزيا عرقيا، ثم يخلص إلى أن الاستشراق مذهب سياسي لا يعرف الحياد، همه الأساس هو اغتصاب الشرق (8).

لا شك أن استراتيجية الكتابة الاستشراقية الغرائبية تقوم على ما ينعت بتجزئة الفضاء جغرافيا وأنثروبولوجيا، والتي نحسبها وعيا مبكرا بفكرة التوسع

الاستعماري. وفي هذا السياق يرى دانيال هنري باجو أن هذه الاستراتيجية تقوم على مقومات ثلاث هي: المسرحة والجنسانية والفلكلرة (<sup>9)</sup>.

ضمن هذا الإطار انبرى الأدب الاستشراقي وملازمه الأدب الغرائبي يعكران فضاء العنصر العربي بتقنيات وأيديولوجيات الحضارة الغربية، التي ما فتئت تغزوه وتجزؤه بشكل ثنائي ينصب على جانبين اثنين أحدهما جغرافي إيجابي، والثاني أنثروبولوجي سلبي. ذلك أن العربي أو ابن البلد (Indigène) أو الساكن الأصلي (Autochtone) أو المشرقي كلها مواصفات تحيل على إقصاء العنصر العربي من فضائه الجغرافي والحضاري (10). وقد يكون الأدب الغرائبي المنتج أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر صالحا لتوثيق أبعاد تأثير هذه الفكرة على الكتاب والفنانين الغربيبن، ولا سيما ألبير كامو الذي وظف هذه التجزئة في أشهر كتاباته نحو: الغريب، المنفى والملكوت، الطاعون، وغيرها.

## 4 - استراتيجية الخطاب الغرائبي عند كامو:

المسكوت عنه في الخطآب: لقد أضحت أشهر روايات كامو تفترض خطابا فرنسيا كثيفا حول الجزائر، ينتمي إلى لغة المواقف والمرجعيات الجغرافية للإمبراطورية الفرنسية، ولعل من جملة ما يمكن أن تنماز به آثار كامو هو ذلك المعطى الفني الذي طالما اكتسى قوة امتصاصه للمعطى الإيديولوجي، فرصانة أسلوبه، والمعضلات الأخلاقية المقلقة التي يفصح عنها، والمصائر المؤلمة لشخصياته، التي يعالجها بكثير من الرقة والسخرية المراقبة، كل هذا إنما يتغذى من تاريخ السيطرة الفرنسية في الجزائر ويعيد إحياءها، بدقة عالية مرهفة، وغياب لافت للنظر، كما لو كان يبعث على الندم والرأفة.

تشير بعض الدراسات إلى أن أدب ألبير كامو ينتمي إلى الأدب اللبرالي للدرسة الجزائر 1935م-1950م والتي خلفت الاتجاه الجزائر، وكانت تعبر عن آراء وأفكار مجموعة من الكتاب الفرنسيين المولودين بالجزائر، من مثل تلك المتعلقة بالطبيعة الجزائرية والحياة الريفية. وكانت تسعى في عمومها إلى جعل الإنسان العربي الجزائري عنصرا ديكوريا، وحسب الدراسة التي أنجزها كل من الطيب

بوقرة ومحمد قاسيمي، فإن الخطاب الغرائبي لمدرسة الجزائر يعد امتدادا للرواية الاستعمارية والمركزية الاستعمارية والمركزية الاستعمارية والمركزية الاستعمارية المتطرفة في ظروف متفاوتة سياسيا وتاريخيا واجتماعيا<sup>(11)</sup>.

هو فحص آثاره الأدبية من حيث هي عناصر للجغرافيا السياسية للجزائر بنتها فرنسا منهجيا على امتداد أجيال عديدة. وهذا من أجل أن نرى فيها بشكل أفضل انعكاسا حادا للصراع السياسي والنظري الذي كان رهانه هو تمثيل وتوطين وامتلاك هذه الأرض في ذات الحين الذي كان فيه البريطانيون يغادرون الهند.

يبدو أن حقيقة تموضع الخطاب الكاموي (Camusien) في الدراسات النقدية الأدبية العربية ينطوي على إشكال منهجي نوعي يتعلق بطبيعة الدراسة والمنهج المتبع، على نحو ما نصادف الدراسة التي أنجزها كل من محمد زكي العشماوي وعبد الرحمن بدوي، والتي لا تفتأ تحصر الخطاب الكاموي في مقولات الفلسفة الوجودية العبثية نحو الغريب والمحال والتمرد (12)، دون تفكيك لشفراته الإيديولوجية بغية شرح وتوضيح ما لم يفصح عنه كامو، وما كان مكمونا في منشئه الجنيني من مؤشرات وبداية أجوبة لما سماه الطيب بوقرة "بالاعتراف"، أو بالأحرى صمت كامو إزاء القضية الجزائرية (13).

ولعل الدراسة الرائدة في هذا المجال تلك التي أنجزها الطيب بوقرة مستندا فيها على آراء الباحث (Obrien) الذي يرى بأن صمت كامو إزاء القضية الجزائرية كان في الحقيقة تأييدا للاستعمار الفرنسي، إذ يقول: "لقد بقي كامو في أرض الجزائر بروح فرنسية، وما كان يبدو من تحول تدريجي لوضعيته نحو اليمين، كان في الواقع كامنا في صمته العميق "(14).

ما من شك في أن القراءة السيميائية المفككة للشفرات الإيديولوجية من مثل تلك التي جاء بها بوقرة ومن حذا حذوه، تمكن القارئ المتبصر من إماطة اللثام عن مشاعر كامو إزاء الجزائر والجزائريين، ومن ثم تكشف لنا عن خصائص لغة خطاب يميني لرجل يساري، ضمن هذا الإطار يكون من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن تحليل الخطاب الكاموي ينبغي أن يعتمد محورين اثنين هما:

- المحور الأفقي داخل اللغة: والذي يتم فيه التأليف بين الملفوظات اللسانية ذات الطابع الغرائبي ونهج التمرد الحيادي.

- المحور العمودي ويقع خارج اللغة: والذي يعتمد فيه كامو على انتقاء الملفوظات اللسانية السياقية لتحديد المعالم الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية التي تؤطر الإنتاج الكلامي، ولتمثل هذا المحور في تحليل واستكشاف الغياب في الخطاب الكاموي، ينبغي اعتماد بعض مقولات السيميائيات السردية، على نحو يتم بموجبه نقل الملفوظات السردية إلى ملفوظات سردية دنيا إثر اختزال الجمل النموذجية المنتقاة من خطاب كامو، فلنأخذ مثلا الجملة السردية التالية من رواية الغريب: "ولكنني لمحت في الوقت نفسه، في أقصى طرف الشاطئ عربيبن يرتديان الثوب الكعلي الأسود، ويتقدمان في اتجاهنا (15). بإمكاننا أن نحصر هذه الجملة السرديين الأدنيبن على النحو التالي:

- لمحت عربيبن
- عربيان يتقدمان في اتجاهنا

- J'ai aperçu deux Arabes
- Deux Arabes venaient dans notre direction

الأولى: جملة أساسية + صلة الموصول حسب التركيب الفرنسي، والثانية: جملة أساسية + جملة الصفة حسب التركيب العربي، ويتحدد الملفوظ السردي ههنا في العلاقة القائمة بين فواعله، إذ أن العربي في الجملة الأولى فاعل، وفي الجملة الثانية مفعول به (16).

## 5 - دلالة الملفوظ السردي ومرجعيته في الخطاب:

إن الملاحظة الشاخصة الواعية والمتبصرة بالمحتكمات الخفية التي يتمثلها الخطاب الكاموي، تهدي إلى أن كامو قد جنح في كثير من كتاباته إلى توظيف العبارة المرجعية (arabe) بوصفها تيمة مركزية لتعيين العنصر العربي الجزائري، ولعل في هذا الوصف ما يجعل الخطاب مبعدا عن العادات اللغوية اللصيقة بالفئة الأوروبية المقيمة بالجزائر.

هذه التيمة يوظفها كامو في مستوى التجزئة الأنثروبولوجية للعربي الجزائري، من حيث تعمل على إقصائه من فضائه (الجزائر)، وإبداله بتيمة (الجزائري) التي يرى كامو أنها تشمل الأهالي باعتبار المولد، وسكان البلد، على نحو يكون فيه كامو جزائريا باعتبار المولد والإقامة. وهكذا يكون الخطاب الكاموي قد طبق إستراتيجية تجزئة الفضاء التي بلورها الخطاب الغرائبي الاستشراقي، ذلك من خلال توظيفه السلبي للعنصر الأنثروبولوجي ضمن لغة تسعى إلى اختزال مقولة الآخر (العربي) على أساس إقصاء ونفى السكان الأصليين من أبناء الجزائر. ففي الغريب مثلا، صحيح أن مرسو يقتل عرّبيا، ولكن هذا العربي لا يسمى، ويظهّر بدون مرجعية تاريخية، ولا اجتماعية. وكذلك في الطاعون، أكيد أنهم أيضا عرب أولئك الذين يموتون بالطاعون في وهران لكنهم لا يسمون كذلك. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن كامو لم يستغن عن توظيف العبارة المرجعية المتعلقة بهويته الأصلية (أوروبي)، ويظهر ذلك جليا من خلال الرسالة التي بعث بها إلى صديق له بألمانيا، على نحو تكون فيه ثنائية أوروبي-عربي في الخطاب الكاموي ذات بعدين دلالين مختلفين: إقرار بالغيرية في مستوى الحضور، وإقصاء للآخر من خلال جزأرة العنصر الأوروبي وتمكينه أرض الجزائر في مستوى الغياب.

بإمكاننا أن نخلص في الأخير إلى أن التمرد في المنظومة الفلسفية الكاموية هو عبارة عن احتجاج ذهني غامض تجاه الثورة الجزائرية، يعكس عكسا تغريبيا قضية الجزائر، والأرض الجزائرية. وذلك ضمن خطاب مشفر يسعى إلى سترجة الخطاب الاستعماري عن طريق إبدال لغة السلاح والعنف بلغة الإقناع ومطارحة مشروع الإدماج، أو بالأحرى فرنسة الجزائر.

وهكذا يمكن إعادة تركيب دلالة الخطاب الكاموي قد يكون من خلال ربطه بظاهرتين تاريخيتين هما: المصادرة على ثبات واستمرارية المغامرة الاستعمارية الفرنسية، والكفاح المستميت ضد استقلال الجزائر. ذلك ما كانت تخفيه أعمال كامو وتنكره، أو تعتبره ضمنيا بديهيا.

### الهوامش:

1 - ينظر، المعاجم الفرنسية "لاروس" و"روبرت"، مادة: (Exotique).

2 - ينظر، بلميلود عثمان: صورة الصحراء الجزائرية في المخيال الغربي بين إتيان دينيه وإيزابيل إبرهارت، رسالة ماجستير، جامعة وهران 2000، ص 2-3.

3 - محمد عابد الجابري: الغرب والإسلام الأنا والآخر أو مسألة الغيرية (موقع أنترنت).

- 4 Cf. Tzvetan Todorov : Préface à l'Orientalisme d'Edward Said, Ed. du Seuil, Paris 1980, p. 9.
- 5 Cf. Alain Calmes: Le roman colonial en Algérie avant 1914, Ed. L'Harmattan, Paris 1984, p. 60.
- 6 Cf. Mikhail Bakhtine : Esthétique et théorie du roman, tr. D. Olivier, Ed. Gallimard, Paris 1978, p. 78.
- 7 Cf. Tzvetan Todorov: op. cit., pp. 9-10.
- 8 Cf. Edward Said: L'Orientalisme, Ed. du Seuil, Paris 1980, p. 234.
- 9 Cf. Daniel-Henri Pageaux : La littérature générale et comparée, Ed. Armand Colin, Paris, pp. 73-74.

10 - ينظر، بلميلود عثمان: المرجع السابق، ص 6.

11 - Cf. Dagran et M. Kacimi : Arabe vous avez dit Arabe ? Ed. Balland, Paris 1990, p. 15.

12 - ينظر، محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد الأدبي المعاصر، دار النهضة العربية، ييروت 1986، ص 65-86.

- 13 Cf. Tayeb Bouguerra: Le dit et le non-dit dans l'œuvre de Camus, Ed. O.P.U., Alger 1989, p. 4.
- 14 Conor Cruise O'Brien: Albert Camus analyse de l'Etranger, Ed. Seghers, Paris 1970, p. 114.
- 15 ألبير كامو: الغريب، ترجمة عايدة مطرجي إدريس، دار الآداب، ط2، بيروت 1983، ص 50.
- 16 Cf. Tayeb Bouguerra: op. cit., pp. 63-64.

#### Références:

1 - Al-'Ashmawī, Muḥammad Zaki: Dirāsāt fī an-naqd al-adabī al-mu'āṣar, Dār

## الخطاب الغرائبي عند ألبير كامو

- al-Nahda al-'Arabiyya, Beirut 1986.
- 2 Bakhtine, Mikhaïl: Esthétique et théorie du roman, traduit par D. Olivier, Ed. Gallimard, Paris 1978.
- 3 Bouguerra, Tayeb: Le dit et le non-dit dans l'œuvre de Camus, Ed. O.P.U., Alger 1989.
- 4 Calmes, Alain: Le roman colonial en Algérie avant 1914, Ed. L'Harmattan, Paris 1984.
- 5 Camus, Albert: Al-gharīb, (L'Etranger), traduit par Aïda Maṭarjī Idrīs, Dār al-Ādāb,  $2^{nd}$  ed., Beirut 1983.
- 6 Dagran and M. Kacimi: Arabe vous avez dit Arabe? Ed. Balland, Paris 1990.
- 7 O'Brien, Conor Cruise: Albert Camus analyse de l'Etranger, Ed. Seghers, Paris 1970.
- 8 Othmān, Belmiloud: Şurat as-ṣaḥrā' al-jazāiriyya fī al-mikhyāl al-gharbī, Mémoire de Master, Université d'Oran 2000.
- 9 Pageaux, Daniel-Henri: La littérature générale et comparée, Ed. Armand Colin, Paris.
- 10 Saïd, Edward: L'Orientalisme, Ed. du Seuil, Paris 1980.
- 11 Todorov, Tzvetan: Préface à l'Orientalisme d'Edward Saïd, Ed. du Seuil, Paris 1980.

## علاقة اللغة بالأدب

خديجة بصالح جامعة مستغانم، الجزائر

### الملخص:

إن العلاقة القائمة بين علم اللغة والأدب علاقة مباشرة، لأن المادة المستخدمة في الأدب هي المفردات والجمل وما بينها من علاقات نحوية، وهذه هي اللغة، على حد ما جاء في قول فاليري: "ليس الأدب، ولا يمكن أن يكون إلا توسعا لبعض خصائص اللغة واستعمالا لها". اعتمادا وانطلاقا من قول فاليري، سنحاول أن نطرح إشكالا يتجلى في طبيعة العلاقة الموجودة، بين علم اللغة والأدب. فهل يمكن للأدب أن يستقل عن اللغة؟ هل يمكن أن يقوم بوظيفته التي تتمثل في تبليغ رسالة ما بعيدا عن حقل اللغة؟ أم يجب أن ينحني للغة لترفعه لكونها مجازية واستعارية وحيوية قابلة للتطور والتأقلم مع الأوضاع.

الكلمات الدالة:

الأدب، علم اللغة، النحو، العلاقة، النص.

#### 

### The relation of language with literature

Khadidja Bessalah University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

The relationship that exists between linguistics and literature is a direct one, because the material used in literature is vocabulary and sentences and the grammatical relationships between them, and this is language, according to Valery's saying: "It is not literature, and can only be an expansion of some of the characteristics of language and their use." Depending on Valery's words, we will try to pose a problem that is reflected in the nature of the relationship that exists between linguistics and literature. Is it possible for literature to be independent of language? Can it perform its function of communicating a message away from the language field? Or should language be bent to raise it because it is metaphorical, allegorical, vital, capable of development and adaptation to situations.

#### **Keywords:**

literature, linguistics, grammar, relationship, text.

#### 

يختلف علم اللغة عن علمي النفس والاجتماع من حيث طبيعة الصلة بينهما وبين الأدب. فصلة علم النفس أو علم الاجتماع بالأدب صلة غير مباشرة، أما صلة علم اللغة بالأدب فهي صلة مباشرة، لأن المادة المستخدمة في الأدب هي المفردات والجمل وما بينهما من علاقات نحوية وهذه هي اللغة (1). لذا كان بديهيا أن نتوجه اهتمامات اللغويين - قديما أو حديثا - إلى الأدب.

وقد أشار آرسطو في كتاب "الخطابة" إلى بعض الملاحظات التي نتصل بقواعد ترتيب الجملة، واستخدام المجاز والاستعارة في التأثير على السامع (2). أما لونجايتوس (Longinus) اليوناني - الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد - فقد اهتم بالأمر وأشار في كتابه "عن السمو" إلى المكانة التي تتمتع بها الألفاظ المنتقاة، ونماذج من العبارات المحكمة، وأشكال الكلام التي تجعل المعنى واضحا عند السامع (3).

أما كونتليان (Quintilian) الذي عاش في القرن الأول الميلادي فقد تطرق بوضوح إلى بعض الجوانب اللغوية المؤثرة في الأدب، كالفصاحة، ورشاقة الألفاظ، وملاءمة اللفظ للمعنى، وذهب - إضافة إلى ذلك - إلى القول بأن النصوص الأدبية نتفاضل فيما بينها تبعا لقدرة المبدع على التصرف بمادة النص وهي الألفاظ (4).

تمثل اللغات بالنسبة للإنسان أكثر من كونها مجرد أنظمة لنقل الأفكار، فهي ألبسة غير مرئية تكسو أرواحنا وتسبغ على تعابيرها الرمزية شكلا مهيئا سلفا، وحين يكون التعبير ذا دلالة غير اعتيادية نسميه أدبا.

إن إمكانات التعبير الفردي غير متناهية، لكن اللغة هي أكثر وسائل التعبير، انسيابا. وبالتالي تكون اللغة هي وسيلة الأدب، مثلما أن الرخام أو البرونز أو الطين هي مواد النحاة. وما دامت لكل لغة خصائصها المتميزة فإن التحديات

الشكلية الضمنية والإمكانات أيضا، لأدب معين لا تتماثل أبدا مع تحديدات وإمكانات أدب آخر<sup>(5)</sup>.

كل لغة هي في ذاتها فن جمعي في التعبير، وتنطوي على عدد معين من العوامل الجمالية، الصوتية والإيقاعية والرمزية والصرفية. التي لا تشاركها بها تماما أية لغة أخرى. وهذه العوامل إما أن تطلق ممكناتها وتدمجها بممكنات تلك اللغة المطلقة غير المعروفة، أو أن تغزل نسيجا فنيا تقنيا خاصا بها داخل إمكاناتها، وهو الفن الضمني للغة المتوترة والصقيلة، وهذا الفن الأخير - الفن الأدبي - الأكثر تقنية الذي لجأ إليه سوينبرن وكثرة من الشعراء المرهفين هو نمط هش، مبني من مادة أضيفت عليها الروح وليس من الروح (6).

وللغة ملامح تنحصر في خصائصها الصرفية ذات الأهمية القصوى، وهذه الملامح تقيم فرقا كبيرا في تطور الأسلوب فيما إذا كانت اللغة قادرة أو لم تكن قادرة على خلق الكلمات المركبة، فيما إذا كانت بنيتها إعرابية تركيبية (Synthétique) أو بنائية تخيلية (Analytique) فيما إذا كانت الكلمات في جملتها تتمتع بحرية الانتقال من مكان إلى آخر، أم أنها محصورة بالسياق الثابت المحدد.

فسمات الأسلوب الرئيسية، ما دام الأسلوب مسألة تقنية في بناء الكلمات ووضعها، تقدم اللغة نفسها بصورة لا مهرب منها تماما، كما تقدم الأصوات والنبرات الطبيعية في لغة التأثر السمعى العام في الشعر.

ومبادئ الأسلوب الضرورية تشير إلى طريق التطورات الأسلوبية التي تناسب المنحى الطبيعي للغة، ومن غير المناسب إطلاقا، أن يقارن الأسلوب الرفيع نفسه بالنماذج الأساسية للغة، فهو لا يندمج بها فحسب، بل يبني مادته عليها<sup>(7)</sup>.

ومهما كانت نوعية الأصوات، و النبرات، والأشكال في لغة ما، رغم أن هذه الأشياء تضع يدها على شكل الأدب في تلك اللغة، فإن هناك قانونا دقيقا في التعويض يفسح مجالا للفنان المبدع، فإذا ضاقت دائرته هنا، فهو يستطيع أن

يحلّق طائرا هناك. فاللغة إذا، على استعداد لتعيين فردية الفنان وإذا لم يظهر فنان لغوي، فليس ذلك لأن اللغة في الأساس أداة ضعيفة جدا، لأن ثقافة الشعب غير مواتية ظهور مثل هذه الشخصية الباحثة عن التعبير اللفظى الفريد<sup>(8)</sup>.

يتحدث فاليري عن اللغة والأدب والعلاقة القائمة بينهما فيقول: "ليس الأدب، ولا يمكن أن يكون، إلا توسيعا لبعض خصائص اللغة واستعمالا لها"، وبهذه الشاكلة يضع فاليري صلة وطيدة بين الأدب الذي يعتبره مجالا للغة، واللغة بدورها هي مادة الأدب، لأن العمل الأدبي هو عمل فني لفظي، هذه الحتمية قد دفعت بالباحثين لفترة طويلة إلى الحديث عن الدور الكبير الذي تؤديه اللغة في العمل الأدبي (9).

وتدلى الدراسات والبحوث أن حقلا أكاديميا هو "الأسلوبية" تم إيجاده على الحدود المشتركة للدراسات الأدبية وعلم اللغة، كما أن أطروحات كثيرة كتبت عن "اللغة" هذا الكاتب أو ذاك. والمقصود باللغة هنا مادة الشاعر أو العمل.

فاللغة تقوم بهذه الوظيفة - حركية التلفظ - في حالات كثيرة خارج الأدب. حتى أن الكثير من الفلاسفة أشاروا إلى أن الإنسان صنع نفسه منذ البدء من خلال اللغة، وإننا لنجد نموذج اللغة في الفعالية الاجتماعية كلها. وعلى حد تعبير بنفنست: "إن صيغة اللغة تحدد الأنظمة السيميائية جميعا" وما دام الفن واحدا من هذه الأنظمة، فإننا على ثقة من العثور على آثار الصيغ المجردة للغة فيه. والأدب، كما نعلم، يتمتع بامتياز فريد بين الفعاليات الإشارية الأخرى (10).

واللغة بالنسبة للأدب هي المبدأ والمعاد، هي نقطة الانطلاقة ونقطة وصوله على السواء. اللغة تضفي على الأدب صيغتها المجردة كما تضفي عليه مادتها المحسوسة. ومن هنا فان الأدب ليس مجرد الحقل الأول الذي يمكن دراسته ابتداء من اللغة، بل انه الحقل الذي يمكن لمعرفته أن تسلط ضوءا جديدا على خواص اللغة نفسها.

إن وحدة العلوم الإنسانية لا تكمن في المناهج التي توسع فيها علم اللغة،

والتي اخذ بتطبيقها في حقول أخرى، بقدر ما تكن في الموضوع المشترك لهذه العلوم ألا وهو اللغة.

يمكننا القول أن معرفة الأدب ستتبع مسارا موازيا لمسار الذي نتبعه معرفة اللغة، بل أن هذين المسارين سيختلطان، وسيتكون حقل واسع لم يكتشف منه حتى الآن إلا جزء في الدراسات التي قام بها رومان جاكوبسن وأتباعه، فقد ركزت دراسته على الشعر وحاولت أن تكشف عن وجود بنية يشكلها توزيع عناصر بنيوية معينة في داخل القصيدة.

ويفسح المجال هاهنا لإظهار العلاقة بين الأدب واللغة، وفي الحقيقة أن المحاولة في تناول هذه العلاقة كانت في الدراسات النثرية، حيث حاول الشكلانيون الروس أن يكشفوا عن مثل هذا الشبه، وقد وضعوها بالضبط بين وسائل الأسلوب ووسائل تنظيم السرد، بل أن إحدى مقالات فكتور شكلوفسكي الأولى كانت بعنوان "الصلة بين وسائل التأليف والوسائل الأسلوبية عموما". فلاحظ هذا المؤلف أن: "التأليف المتدرج يحدث في السلسلة نفسها بوصفه ترديدا للأصوات، وحشوا وتوازي حشو وترديدا" ففي دراسات شكلوفسكي عن أنواع السرد (récit) ميز نوعين رئيسيين للتأليف في القصص: هناك من جهة شكل منفتح يمكن أن تضاف إليه في النهاية مغامرات جديدة دائمًا مثل مغامرات بطل ما مثل: روبان دي بوا وهناك من جهة ثانية شكل مغلق يبدأ وينتهي بالدوافع نفسها، ولكن يتضمن رواية قصص أخرى فيه (11).

فمثلا: رواية الدروب الوعرة "لمولود فرعون" في البداية هناك مأساة تتجلى في تخلي الأب عن ذهبية (البطلة)، وفي النهاية هناك أيضا مأساة تتجسد في موت البطل وتخليه عن البطلة، وبين المأساة وتحقيقها محاولات لتجنبها، وهذان الشكلان يمثلان إبرازا دقيقا لوسيلتين نحويتين أساسيتين يتم فيهما ضم جملتين هما العطف والربط وهذه العملية الأخيرة تسمى في علم اللغة الحديث بـ"التضمين".

ويمكننا أن نستعرض أيضا، بعض الوسائل البلاغية التي تثري السرد كالتوازي، المقالة التدرج، التواتر، التكرار. كما يوجد أيضا وسائل بلاغية موجودة

في إحدى الخواص الأساسية للغة وهي غياب علاقة الملازمة بين الصوت والمعنى. وهذا الغياب تنشأ عنه ظاهرتان لغويتان معروفتان: الترادف، وتعدد المعاني، والترادف الذي هو أساس التلاعب بالكلمات في الاستعمال اللغوي يأخذ شكل وسيلة أدبية نسميها "التعرف".

أما تعدد المعاني، فبعث أشكال بلاغية عديدة نقتصر هنا على ذكر واحد منها هو الجناس الذي يمكن أن يكون في الكلمة كما يمكن أن يكون في الحدث فثلا: يزور طبيب عشيقته في بيتها وأثناء الزيارة يعود الزوج إلى بيته فيتظاهر الطبيب والزوجة اللذان أغلق عليهما غرفة الطفل الصغير أنهما معنيان بالطفل المريض على ما يقولان، فنلاحظ أن حركة السرد هنا نتبع صيغة الجناس نفسها، فدث واحد: الطبيب والزوجة في غرفة النوم له تأويل معين في الجزء الأول من السرد، وتأويل أخر في الجزء الذي يليه لأن في الجزء الأول لقاء عاشقين، وفي الجزء الثاني الاعتناء بالطفل المريض.

مسايرة لما ذهب إليه الشكلانيون الروس، قد نستنتج مما سبق أن ثمة قرابة بين مظاهر اللغة والمظاهر الأدبية وهذا على مستوى الأشكال والصيغ.

إن تلك المادة - مادة اللغة - في تنوعها، واختلافها وعمقها تبقى لا متناهية (12)، وبالتالي نتفوق اللغة الأدبية على لغة العلم، واللغة الحياتية، المؤسساتية لأنها نتسم دوما بالمجازية والاستعمارية والغموض والتجسيد والحيوية بينما نتسم لغة العلم بكونها رموزا مجردة ميتة، تقدم المعرفة تقييما مباشرا كما أن لغة الأدب تعتمد على التفاعل والإيحاء وهو شيء لا يتفق ولغة العلم الذي يقوم على وضوح المعاني (13).

## الهوامش:

- 1 د. إبراهيم خليل: في النقد والنقد الألسني، عمان 2002، ص 59.
- 2 أرسطو: الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة، بغداد 1980، ص 196.
- 3 ينظر، ديفيد ديتشس: مناهج النقد الأدبي، ترجمة محمد يوسف نجم، دار صادر، ييروت 1967، ص 82.

- 4 صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت 1992، ص 256.
  - 5 د. ابراهيم خليل: في النقد والنقد الألسني، ص 29-30.
  - 6 سعيد الغَانمي: اللغة والخطاب الأدبي، المركز الثقافي العربي، 1993، ص 33.
    - 7 المرجع نفسه، ص 34-35.
      - 8 المرجع نفسه، ص 39.
- 9 تزفتان تودوروف: في اللغة والأدب، ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي، بيروت 1990، ص 41.
  - 10 المرجع نفسه، ص 42.
  - 11 المرجع نفسه، ص 45.
  - 12 د. منصور قيسومة: الرواية العربية "الإشكال والتشكل"، دار سحر، ص 71-72.
    - 13 د. إبراهيم خليل: في النقد والنقد الألسني، ص 65.

#### **References:**

- 1 Al-Ghānimī, Saïd: Al-lugha wa al-khitāb al-adabī, al-Markaz al-Thakāfī al-'Arabī, 1993.
- 2 Aristotle: Al-khaṭāba, (Rhetoric), translated by 'Abd al-Raḥmān Badawī, Ministry of Culture, Baghdad 1980.
- 3 Daiches, David: Manāhij an-naqd al-adabī, (Critical approaches to literature), translated by Muḥammad Yūsuf Nijm, Dār Ṣādir, Beirut 1967.
- 4 Faḍl, Salāḥ: Balāghat al-khitāb wa 'ilm an-naṣ, 'Ālim al-Ma'rifa, Kuwait 1992.
- 5 Khalīl, Ibrāhīm: Fi an-naqd wa an-naqd al-alsunī, Amman 2002.
- 6 Qaysūma, Manṣūr: Al-riwāya al-ʻarabiyya al-ishkāl wa at-tashakkul, Dār Sahar.
- 7 Todorov, Tzvetan: Fī al-lugha wa al-adab, (Littérature et signification, langue et langage), translated by Saïd al-Ghānimī, Al-Markaz al-Thaqāfī, Beirut 1990.

## اللغة الصوفية عند جمال الغيطاني

د. وذناني بوداود جامعة الأغواط، الجزائر

### الملخص:

إذا كان العمل الأدبي هو إبداع لغوي، فإن العمل الروائي هو أكثر من غيره إحساسا بأهمية اللغة نظرا لتعدد أصواته ومشاهده، فهو عمل فني يتقاطع ضمنه الواقعي والخيالي، ومن هنا كان اختيار اللغة من طرف الروائي ليس بالأمر السهل، الذي يمكن التحكم فيه. تبرز رواية التجليات لجمال الغيطاني كرواية تجاوزت قوانينها وأدواتها المعروفة في العمل الروائي لتستعير قوانين وأدوات الكتابة الصوفية، فكان أن جاءت بأسلوب جديد في الكتابة لم تألفه الرواية العربية من قبل، مما تولد عنه نص مملوء بالعجائبية والغرائبية يلفه أسلوب يتوشح اللغة الصوفية وأبنيتها الفنية. ومن هنا كانت لغة هذا العمل الروائي ليست هي لغة الغيطاني الروائي أو لغة الحياة اليومية التي يعيشها، وإنما هي لغة التصوف، لغة الباطن، تلك اللغة التي تفيض سحرا ليس لعذوبة ألفاظها وإنما لغموضها، ذلك الغموض الذي يسد أبواب الفهم أمام المتلقي في الكثير من المحطات.

## الكلمات الدالة:

الرواية العربية، جمال الغيطاني، الكتابة الصوفية، اللغة، الأدب.

#### 

### The Sufi language by Jamal al Ghitani

Dr Ouadnani Boudaoud University of Laghouat, Algeria

#### **Abstract:**

If the literary work is a linguistic creation, then the fictional work is more than others a sense of the importance of language due to the multiplicity of its voices and scenes, it is a work of art that intersects within it the real and the imaginary, hence the choice of language on the part of the novelist is not an easy matter, which can be controlled. The novel Al-Tajalliyat by Jamal al-Ghitani stands out as a novel that transcends its laws and tools known in the work of fiction to borrow the laws and tools of Sufi writing. It was that it came in a new style of writing that the Arabic novel was not familiar with before, resulting in a

text full of wondrous and exotic, wrapped in a style that illustrates the mystical language and its artistic structures. Hence, the language of this fictional work is not the language of the novelist Al-Ghitani or the language of his daily life, but rather the language of mysticism, the language of esotericism, that language that overflows with magic not because of the sweetness of its words but rather its ambiguity, that ambiguity that blocks the doors of understanding before the recipient in many stations.

#### **Keywords:**

Arabic novel, al Ghitani, Sufi writing, language, literature.

#### 

تحاول هذه المداخلة المتواضعة الوقوف على علاقة اللغة الصوفية بالخطاب الروائي، والكشف عن الكيفية التي تعامل بها الروائي مع لغة الآخر الصوفي التي تؤسس للاختلاف والتباين لها مصطلحاتها التي تقوم عليها، وتجب الإشارة من البداية إلى أن هذه المداخلة لا تدعي لنفسها الإحاطة بكل شيء، أو أنها تدعي تقديم قراءة تحيط بخفايا النص ظاهرا وباطنا، وإنما هي محاولة قد تصيب وقد تخطئ وقد تجانب الحقيقة التي يقوم عليها النص وقد تبتعد، ولذلك فهي تقف عند محطات بعينها في حدود ما يسمح به من بوح بأسراره لأن النص الأدبي ومهما كان جنسه لا يبوح بأسراره بسهولة، وعلى ضوء ما قلناه نحاول مقاربة نص "التجليات" لجمال الغيطاني بوصفه عملا متميزا يمتح من الخطاب الصوفي تقنيته اللغوية فهو نص روائي يتوشح باللغة الصوفية.

## 1 - السرد الروائي وسحر اللغة:

لا يختلف اثنان في حقيقة أن اللغة هي المادة الأساسية للعمل الأدبي وبدونها لا تقوم له قيامة، ومن ثم كان أصعب ما يواجه الأديب هو لغة الكتابة، فهو يحاول دائمًا أن يمنح ألفاظه دلالات جديدة تعطي لما يكتبه بعدا معرفيا وجماليا يتعدى الماثل إلى فضاءات كونية بعيدة العمق في الذات الإنسانية.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن العمل الروائي هو أكثر من غيره إحساسا بأهمية اللغة نظرا لتعدد أصواته ومشاهده، فلعل (اللغة السردية التي يختارها السارد لروايته أن تكون من أشق التقنيات وأعسرها مراسا، وأبعدها إدراكا) (1) لأنه عمل فني يتقاطع ضمنه الواقعي والخيالي، واللغة هي الوحيدة القادرة على بناء عوالم خيالية، (فليست اللغة في العمل الأدبي مجرد أداة لنقل وتوصيل الصور والدلالات والمضامين إلى وجدان المتلقي وذهنه... بل هي جزء عضوي من بنية هذا العمل نفسه) (2). والأكثر من ذلك أن النص الأدبي هو الميدان الذي تمتحن فيه اللغة، وحتى تؤدي دورها كاملا لا بد وأن تتحلى بكل زينتها. وعليه فيمال العمل الروائي لا يتحقق إلا من خلال اللغة الجميلة الساحرة، لأن (السحر اللغوي إذا غاب عن العمل الروائي غاب عنه كل شيء: غاب الفن، وغاب اللغوي إذا غاب عن العمل الروائي غاب عنه كل شيء: غاب الفن، وغاب الأدب معا) (3)، فاللغة التي تشع سحرا هي اللغة التي تأسر المتلقى وتشده.

وفي سياق علاقة العمل الروائي باللغة الساحرة تبرز رواية التجليات لجمال الغيطاني من بين كل الأعمال الروائية العربية فهي تقوم على أسلوب جديد في الكتابة لم تألفه الرواية العربية من قبل، أسلوب يتجاوز تلك التقنية المعروفة في الرواية التقليدية، والمتلقي لهذه الرواية يلاحظ أن لغتها ليست لغة الغيطاني أو لغة الحياة اليومية وإنما هي لغة التصوف والمشاعر الروحية أي لغة الآخر الصوفي.

إن هذه ألرواية البالغة التعقيد والتي قال عنها في يوم ما أحد النقاد العرب بأنها رغم جدتها وتعقيد بنيتها نتضمن (حكاية بسيطة نستطيع أن نرسم ببساطة معالمها المتخفية في تجليلاتها) (4) إن كلاما مثل هذا غير مؤسس لأنه يضر بعمل فني هو من أكثر الأعمال الرواية إشكاليا نظرا لتقنيتها الجديدة وللغة الآخر التي تنساب في داخلها.

## 2 - إشكالية اللغة الصوفية:

إذا كنا نتفق على أن المعرفة الصوفية تعتبر من بين الروافد المعرفية الهامة، التي أثرت تأثيرا كبيرا في النسق الثقافي العربي الإسلامي، لما تحمله من حمولة معرفية فكرية، ضاربة الجذور في الفكر الإنساني. فإننا لا بد وأن نتفق على أنها شكلا معرفيا مغايرا لما هو قائم من أنساق معرفية أخرى. وبما أنها كذلك فقد أفرزت خطابا يتقاطع مع الفكر الذي ألفه المتلقي، في المنظومة الثقافية السائدة،

خطاب يؤسس للاختلاف. لأنه (يعالج مسائل يستعصى على العقل غير المؤيد بالذوق أن يدركها ويستعصى على اللغة غير الرمزية أن تفصح عن أسرارها) (5) مما نتج عنه بروز نسقا معرفيا تنعدم فيه الحركة التواصلية لانعدام وسيلة التبليغ فيه. فالخطاب الصوفي تحكمه إستراتيجية تقوم على تلك العلاقة التي تقوم بين الصوفي والله، وبذلك فهو خطاب يسير في اتجاه عمودي (الصوفي - الله) خطاب يتعارض - إن لم نقل يتناقض - مع كل الخطابات الأخرى.

وخطاب مثل هذا أوقع الآخر غير الصوفي في إشكالية الفهم، فالصوفي وإن كان يستعمل نفس اللغة التي يستعملها الفقيه والمحدث واللغوي والمتكلم والأديب إلا أنه (عمد إلى تحويل دلالاتها الطبيعية إلى دلالات مغايرة تقوم على أسلوب الإشارة والرمز) (6) وبفعله ذلك جعل من مشكلة الدلالة اللغوية سلما لبلوغ ما يريد الوصول إليه. بحيث نقل اللغة إلى فضاء روحي غيبي، مكنه من تجاوز مدلولاتها الظاهرة ومصطلحاتها المتداولة في العلوم العقلية الأخرى، لذا ففهم الإستراتيجية التي يقوم عليها وهي إستراتيجية تبدأ من مع فة الماث:

أ- الباث السالك: والمقصود به الذات التي يصدر عنها الخطاب الصوفي وهو ما يعرف في عرف مشايخ التصوف بالعارف، وهو شخص غير عادي وغير طبيعي في كلامه وتصرفاته، ويرجع ذلك لخصوصية التجربة الصوفية المنفردة لانفتاحها على المطلق (علاقة الصوفي بالله). ينسب للشبلي قوله (المعرفة أولها الله (المطلق) وآخرها ما لا نهاية له) (7). فالعارف يرى بقلبه لا بعقله، فبالقلب يدرك خفايا الأشياء والكون لأن حجاب الأشياء تهتك أمامه، وبذلك تتحطم كل الحواجز التي تفصل بين الأشياء فيصبح الكل عالما واحدا.

وحتى لا يقع اللبس بينه وبين غيره قام مشايخ التصوف بتبيين علامات العارف، فالحسين بن منصور الحلاج وهو من أقطاب التصوف الكبار يقول (علامة العارف أن يكون فارغا من أمور الدارين، مشتغلا بالله وحده) (8) فالتجرد من نوازع الذات وصفاتها، صفة تمكنها من الفناء في المطلق (الله).

وينسب إلى أحد المتصوفة قوله: (بقدر ما تكون أجنبيا عن نفسك، تكون قادرا على المعرفة) (9). وليس بالضرورة في عرف مشايخ التصوف أن يكون العارف عالما لأن ذلك ليس شرطا. يقول ابن عجيبة (وكثير من الأولياء الأكابر كانوا أميين وفي أسرار الولاية راسخين) (10) وتلك إشكالية أخرى تطرحها المعرفة الصوفية، إشكالية نتعدى ذات العارف إلى اللغة التي تصدر عنه، فالذات المخولة لإصدار الحطاب في المعرفة الصوفية، هي ذات خاصة أي الذات الواصلة وبعبارة أوضح الذات التي وصلت درجة العارف، وإن كان للنفري طرح آخر فالواقف في نظره أكبر درجة من العارف.

والرسوخ في المعرفة الصوفية يثبت ما ذهبنا إليه سابقا من أن الخطاب الصوفي هو خطاب إشكالي لا يتأتى لصاحب العقل فهم مقاصده، فالصوفي لا يوجه خطابه للآخر المتمثل في المتلقي وإنما يوجه خطابة لله مباشرة، دون الإنسان، وهنا يقع الإشكال الذي لا يجد جوابا، وقد أكد ذلك سهل بن عبد الله عندما قال (أنا منذ ثلاثين سنة أكلم الله، والناس يتوهمون أني أكلمهم) (11). لأن لغة الصوفي هي لغة مغايرة نتوافق مع مواجده الداخلية، وهو ما يؤكد خلو الخطاب الصوفي من ميزة التواصل.

ب - معرفة الظاهر والباطن: من البداية فرقت المعرفة الصوفية بين المعرفة العقلية والمعرفة الذوقية الباطنية. وأكد مشايخها على أن المعرفة الصوفية هي معرفة باطنية بعيدة كل البعد عن المعرفة العقلية، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل ذهبوا أكثر من ذلك إلى ذم العقل واتهامه بعدم الإحاطة بالمعرفة الباطنية. (لأن العقل في نظرهم محدود الأفق لا يمكنه الإحاطة بكل شيء، وأن العلم الباطني، يحصل في حالة المحو وليس الصحو) (12). فهي معرفة تؤسس لخطاب مغاير هو خطاب الاختلاف، خطاب يؤسس لمتلق آخر مغاير للمتلقي المعروف. مما يجعل التواصل في هذا الخطاب يتم بطريقة معقدة، بسب تجاوزه لقوانين الخطاب المتداولة في الثقافة السائدة. لأن المعرفة التي يصدر عنها هي معرفة المخفي، معرفة نثير الدهشة بغموضها وسحر تعابيرها، لذا لا يمكن تعليلها بواسطة العقل، لأن منبعها القلب

(فالقلب عند الصوفية هو محل الكشف والإلهام وأداة المعرفة والمرآة التي تتجلى على صفحاتها معاني الغيب) (13).

أما أصحاب المعرفة العقلية فراليس لهم نفوذ إلى ما وراء العبارة بنور الفهم كما لأهل الله) (14). كما يذهب إلى ذلك ابن عجيبة، لأن المعرفة الصوفية هي (أذواق باطنية وأسرار ربانية لا يفهمها إلا أربابها فذكرها لمن لا يفهمها ولا يذوقها جهل بقدرها) (15). معرفة لا يمكن للعقل شرحها أو تبيين معانيها لمحدوديته وارتباطه بالمحسوسات، وهذا الطرح المتعالي أدى بمشايخ التصوف إلى الخوف عن معرفتهم من الآخر، فالمطلع على ما كتبه مشايخ التصوف يلاحظ ذلك الحرص الشديد على أخفاء معرفتهم عن الآخر، وكأن في نية القوم حرمان الآخر من تلك المعرفة، لذا كانت الحقيقة في هذه المعرفة خفية غير معلنة، فهي معرفة لا تفصح عن حقيقتها، وهو ما يؤكد رفض الحطاب الصوفي للآخر.

وفي اعتقادنا أن لجوء مشايخ التصوف إلى المعرفة الباطنية الذوقية كان من أجل قطع الطريق أمام الآخر غير الصوفي حتى لا يظفر بخفايا تلك المعرفة الغيبية وهو ما يؤكد رفض الصوفي، الدخول في النسق المعرفي العقلي.

ومن هنا كانت مقاربة المعرفة الصوفية بواسطة العقل تعد مغامرة غير مأمونة النتائج لأن المعرفة الصوفية تتم عن طريق البصيرة الكاشفة التي منبعها القلب. و(علوم المكاشفة أو الإلهام هي مما لا يمكن ترجمته إلى جمل ومفاهيم عقلية ومنطقية) (16) فعلم الأذواق لا يؤخذ من الأوراق وقد نقل عن بعض مشايخ التصوف قوله لبعض مريده (إياك وطلب الدليل من خارج، فتفتقر إلى مشايخ التصوف قوله لبعض مريده (إياك وطلب الدليل من خارج، فتفتقر إلى المعارج، أطلب الحق من ذاتك لذاتك، تجد الحق أقرب إليك من ذاتك) (17) ومعرفة بهذه الشاكلة لا بد وأن تكون فيها وسيلة التبليغ معقدة، فعملية التبليغ وكما هو معروف لا بد أن يتوفر فيها شرطان ضروريان هما:

- خاصية التواصل: بحيث تكون لغة الباث والمتلقي واحدة.
  - أن تكون معاني وأفكار الخطاب مما يدركه العقل.

# 3 - اللغة الرمزية "الإشارية":

هناك فرق واضح بين اللغة الصوفية واللغة الطبيعية فالأولى لغة كونية خاصة أما الثانية فهي لغة التخاطب والتواصل لذا نجد الكثير من مشايخ التصوف يؤكدون على أن لغتهم هي لغة خاصة بينهم لا نتعداهم إلى الآخر لأنها لغة ذوقية وليست لغة عقل. وهكذا نشأ التناقض لأن اللغة العادية الطبيعية (تقول الأشياء كما هي، بشكل كامل ونهائي، بينما الصوفية لا تقول إلا صورا منها، ذلك أنها تجليات المطلق، تجليات لما لا يقال، ولما لا يوصف، ولما لا نتعذر الإحاطة به. فما لا ينتهي لا يعبر عنه إلا ما لا ينتهي) (18) فقد أنشأ مشايخ التصوف لغة جديد هي لغة الكشف والغيب والأسرار لغة تجاوز مفاهيم اللغة الطبيعية المتعارف عليها. لأن الصوفي يعمل دائمًا على البحث في باطن الكلمة قصد إيجاد معنى خفي لا يهتدي إليه العامة (العامة في عرف المتصوفة هم غير المتصوفة) وبذلك يزيح عن الكلمة معناها الظاهري ويلبسها معنى آخر باطني يصعب فهمه من طرف من لاحظ له في معرفة مصطلحات القوم.

فاللغة في نظر الصوفي يسكنها الاختلاف، وبذلك أخرجها عن طبيعتها المعهودة بين الناس وجعل منها لغة أخرى لا يفهمها إلا هو، مما أحدث في اللغة تشويشا معرفيا لا يمكن التخلص منه بسهولة، (إنه يضع الكلمات في فضاء لم تعهده، ومن هنا يخلق بها جمالا غير معهود) (19). فمن خلال اللغة الكثيفة المرمزة المشفرة يقيم الخطاب الصوفي أولى آليات التعارض والتضاد مع أشكال المعرفة الأخرى سواء كانت دينية شرعية أو غيرها، مما أحدث شرخا في المعرفة الإنسانية نتيجة غياب وسيلة التبليغ بين الصوفي والآخر، ف(التجربة الصوفية كتاج إلى إنكار الفاعلية العقلية أو انعدامها، ومن ثم الانصراف إلى شيء كثير من الوجد والحب وهو من أقوى النزاعات الروحية في الإنسان) (20) فالتجليات من الوجد والحب وهو من أقوى النزاعات الروحية في الإنسان) (20) فالتجليات الصوفية لا يمكن أن تدرك بالعقل الواعي، وإنما يتذوقها القلب، ويقول الجيلي: (فلا شيء من المخلوقات يذوق ما لله تعالى إلا القلب) (21) فاللغة الطبيعية لا تساعده في الوصول إلى المعرفة التي يريد تأسيسها لأنها وجدت أصلا للتعبير عن

المحسوسات، فهي لا تصلح للتعبير عن الأسرار الكونية الخفية. فاللغة الطبيعية هي نتاج العقل والصوفية لا تقيم أي اعتبار للعقل لأنه في نظر مشايخها عاجز عن الوصول إلى الحقيقة الكونية.

فالصوفي هو فان عن ظاهره حي في باطنه لذا أصبح إلزاما عليه أن يتجاوز لغة الظاهر بلغة أخرى يسكنها معنى آخر مغاير لما هو معروف في اللغة الطبيعية، معنى يصدم المتلقي ويشوش عليه الفهم، والاعتقاد السائد عند مشايخ التصوف أن كلامهم لا تحيط به العبارة. لأن اللغة الصوفية (هي تلك اللغة الإشرافية التي غلب عليها الفيض النوراني والمواجيد والشطح والسكر) (22)، والاعتقاد السائد عند مشايخ التصوف أن كلامهم لا تحيط به العبارة. فالمقولات الروحية التي أسس عليها مشايخ التصوف معرفتهم هي مقولات ذوقية باطنية، وبذلك فهي لا تتلاءم مع لغة عالم الحس والمشاهدة، فكان التحذير من تلك اللغة. (فإياك أن تقف مع اللفظ القصير فتسحر به عن المعنى العريض، فإن اللفظ للعامة والمعنى للخاصة) (23).

وبهذا فرض الخطاب الصوفي آليات جديدة على المتلقي قللت من المسافة بينهما، فهي متذبذبة متناقضة لا تستقر على مفهوم واضح. يقول القشيري (أعلم أن لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها، وقد انفردوا بها عمن سواهم، كا تواطأوا عليها لأغراض لهم فيها، من تقريب الفهم على المتخاطبين بها، أو للوقوف على معانيها بإطلاقها، وهم يستعملون ألفاظا فيما بينهم، قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم، والستر على من باينهم في طريقتهم، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع من التكلف، أو مجلوبة بضرب من التصرف، بل هي معان أودعها الله تعالى في قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم) (24) إن فهم اللغة يعني فهم حقيقة الذات الصوفية، لأن الذي يفهم تلك الذات يمكنه أن يصنفها وإذا صنفها يمكنه فهم اللغة التي تصدر عنها نظرا للتعالق الحاصل بين الاثنين، وفهم الإستراتيجية التي يقوم عليها الخطاب الصوفي يمكن أن يسهل علينا الاثنين، وفهم الإستراتيجية التي يقوم عليها الخطاب الصوفي يمكن أن يسهل علينا

فهم ما يريد أن يصل إليه الغيطاني من خلال نصه التجليات، لأن الذوات نتفاهم عندما نتقارب في التفكير وفي دلالة الكلمات إذن فاللغة الصوفية هي لغة ذلك الآخر المتميز بغموضه الكوني وخطابه المشفر، فهو لا يساعد المتلقي على الوقوف على المعنى الذي يبثه.

## 4 - الرواية العربية واللغة الصوفية:

يلاحظ المتتبع لمسار الرواية العربية بأن الانجذاب نحو اللغة الصوفية بدأ مبكرا ففي رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ نجد أن السارد يحاول ملامسة تلك اللغة من خلال شخصية الشيخ علي الجنيدي بحيث يستنسخ بعض النصوص من أقوال الصوفية كرابعة العدوية، وقد عمل على توسيع هذا الفعل في رواية ليالي ألف ليلة عند ما قام بنقل نصوص صوفية على لسان الشيخ عبد الله البلخي وهي من أقوال مشايخ التصوف كإبراهيم بن أدهم وأبي يزيد البسطامي، ونظرا لخبرته في الكتابة الإبداعية فإن المتلقي لا يشعر بأن هناك تمايز بين اللغة السردية واللغة الصوفية في هذا النص الروائي، إلا أن إدراك معاني ذلك الخطاب يطرح إشكالا لدى المتلقى.

وما يقال عن نجيب محفوظ يقال عن الطيب صالح ففي روايته "مريود" نجده يعمل على محاكاة اللغة الصوفية داخل خطابه الروائي من خلال أقوال الشيخ نصر الله ود حبيب ومريده بلال. وفي اعتقادنا أن هذه الأعمال السردية هي التي مهدت الطريق للغيطاني لولوج فضاء اللغة الصوفية بفضل مطالعاته للتراث الصوفي وخاصة كتابات الشيخ ابن عربي والنفري.

والملاحظ أن هناك تباعد كبير بين التجربة الصوفية والتجربة الروائية، وأن فك الإشكال يتطلب البحث في طبيعة كل منهما، حتى نتضح العلاقة التي يمكن أن تحدث بينهما، وعليه فطبيعة الخطاب الصوفي وما يحمله من إحساسات إنسانية، تكشف عن معاناة الذات البشرية وهي نتعلق بتلابيب الحب قصد الوصول إلى الارتواء من ذات المحبوب، وأن طبيعة الرواية التي تحاول رصد حقيقة الإنسان في الوجود بطريقة أو بأخرى، كل ذلك يجعل المسافة بينهما

قصيرة، فكل من الصوفي والروائي يسعى للوصول إلى الحقيقة، الحقيقة المطلقة بالنسبة للصوفي، وحقيقة الوجود بالنسبة للروائي، وأن كلا منهما يحاول أن يقدم للذات الإنسانية ما ينفعها في وجودها، فكلاهما يشارك الإنسانية في همومها محاولا التخفيف من تلك الهموم، لذا جاء توظيف التراث الصوفي من طرف الروائي، وبعثه من جديد في الخطاب الروائي بكل ما يحمله من معرفة روحية، رمزية غيبية ليفتح أمام المتلقي فضاء كونيا لا حدود له، وإن كان التباعد يبقى قائما يينهما.

# 5 - جمال الغيطاني وسحر اللغة الصوفية:

لقد استفاد الغيطاني كثيرا من قراءاته للمدونات الصوفية، مما مكنه من إبداع نصوص نتقاطع مع تلك النصوص الصوفية وأكبر دليل على ذلك (كتاب التجليات) وهو خطاب لا ينفتح بسهولة على المتلقي نظرا لما يحمله من إشارات ورموز يصعب فك كنهها ومعرفة مقاصد معناها، فهو يحتاج إلى فهم خاص لخلفياته ومعرفة عميقة بآليات بنائه، نظرا لقوانينه واستراتيجيته المعقدة التي تميزه عن غيره من الخطابات الروائية الأخرى، فقد استطاع الغيطاني باستلهامه للمعرفة الصوفية أن ينسج نسقا معرفيا متميزا، يؤسس لوحدة المتناقضات (الظاهرالباطن)، التي يتأسس من خلالها الخطاب الصوفي، إن انجذاب الغيطاني إلى عالم التصوف يعرب عن حقيقة مفادها أن الروح الصوفية المتمردة على المألوف المتعالية على الواقع المعيش لا زالت ترسم المشهد الحياتي للذات العربية، مادام الزمن العربي يعيش الظلم والتسلط والقهر وإقصاء الآخر.

وبهذا العمل الفني تمكن الغيطاني من اقتحام عوالم الخفاء والغيب وما وراء الواقع، عوالم خارجة عن سلطة الزمان، ومحدودية المكان. فقد جاءت تجلياته عبارة عن رحلة معراجية خيالية متأثرة بالمعراج الروحي لدى الصوفية. وخاصة الشيخ ابن عربي في كتابه (الإسراء إلى مقام الأسرى)، إن معايشة الغيطاني الطويلة للتراث الصوفي جعلته يدرك مدى العلاقة التي تربط بين المعرفة الصوفية - وما تحمله من أبعاد روحية وإنسانية - والسرد الروائي الذي يعمل على نقل هموم

الإنسان، والكشف عن طبيعة الصراع الذي يخوضه في حياته اليومية، فكلاهما يعمل على نقل معاناة الإنسان.

ويبدأ سحر اللغة الصوفية يتجلى للمتلقي بداية من عنوان الرواية (كتاب التجليات الأسفار الثلاثة) المستنسخ من عناوين الشيخ ابن عربي، وهو ما كان يعول عليه الكاتب في عمله هذا نظرا لأهمية العنوان، ففقهاء الأدب يؤكدون على مدى أهمية العنوان بالنسبة للكاتب لما له من دلالات تفضي إلى مكنونات النص، فكلما كان العنوان جذابا كل ما كان أكثر تأثيرا في المتلقي، وأن التحكم في العنوان معناه التحكم في مسارات النص، لذا فإن الغيطاني بعنوانه هذا قد وضع المتلقي في حيرة من أمره لما أحدثه لديه من مفاجأة بسبب غموضه، فهو عنوان إشكالي يضع المتلقي أمام متاهات لا يخرج منها بسهولة، والحق يقال إن الغيطاني قد اعتمد تلك الإستراتيجية الذكية من أجل التأثير على المتلقى.

والملاحظ على فلسفة الغيطاني في وضع العناوين أنها مستمدة مباشرة من فلسفة الشيخ ابن عربي في وضع عناوينه، فهو مولع مثله بكثرة العناوين إلى درجة كبيرة، أما اللغة الصوفية فقد مارست هيمنتها الكلية على السارد بداية من عنوان الرواية وانتهاء بالعناوين الجزئية، وأن عناوين مثل (تجلي وسفر وحال ومقام) والتي تعد المفاتح الأساسية للغة الصوفية كانت الأساس الذي أقام عليه الغيطاني بناء عمله وهو ما يؤكد انجذابه نحو اللغة الصوفية التي بهرته بسحرها الكامن في أسرار ألفاظها، إلا أنه ورغم ذلك لم يستفيد من لغة الآخر الصوفي هي لأنه لم يبلغ الدرجة التي تدفع الصوفي بث تلك اللغة، وهكذا تبقى لغة الصوفي هي لغة الآخر الذي لا نعرف عنه شيئا، وأن الغيطاني وظف لغة الصوفي دون أن يضعها في مكانها لذا جاءت لغة غريبة عن النص وإن كان سحرها يتجلى في فضائه.

## الهوامش:

عبد الملك مرتاض: تحليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1995،
 ص 223.

- 2 انظر، محمود أمين العالم: أربعون عاما من النقد التطبيقي، دار المستقبل، القاهرة 1994، ص 149.
  - 3 عبد الملك مرتاض: في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الكويت، ص 131.
    - 4 محمود أمين العالم: المرجع السابق، ص 143.
- 5 ابن عربي: فصوص الحكم، تح. أبو العلا عفيفي، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت 1980، ص 9.
- 6 عبد المجيد الصغير: إشكالية إصلاح الفكر الصوفي، دار الأفاق، ط2، المغرب 1994،
   ص 18.
  - 7 أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقى، ط2، بيروت 1995، ص 40.
  - 8 سمير السعيدي: الحسين بن منصور الحلاج، دار علاء الدين، سورية، ص 172.
    - 9 أدونيس: الصوفية والسريالية، دار الساقي، ص 41.
- 10 أحمد الحسيني بن عجيبة: الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية، دار الفكر، دمشق، ص 161.
- 11 انظر، أبو بكر الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف، دار الإيمان، بيروت 1986، ص 162.
- 12 وذناني بوداود: الشخصية الصوفية في الرواية العربية المعاصرة، مخطوط رسالة دكتوراه، ص 82.
  - 13 الشيخ ابن عربي: فصوص الحكم، ص 4.
  - 14 ابن عجيبة: إيقاظ الهمم في شرح الحكم، دار الفكر، ص 83.
    - 15 المصدر نفسه، ص 111.
  - 16 ناجى حسين جودة: المعرفة الصوفية، دار الجيل، بيروت 1992، ص 169.
    - 17 ابن عجيبة: المصدر السابق، ص 46.
    - 18 أدونيس: المصدر السابق، ص 23.
      - 19 المصدر نفسه، ص 174.
- 20 مصطفى عبد الغني: نجيب محفوظ الثورة والتصوف، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص 126.
  - 21 عبد الكريم الجيلي: الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، ج2، ص 20.
- 22 انظر، ثناء أنس الوجود: قراءات نقدية في القصة المعاصرة، دار قباء، القاهرة 2000، ص 55.

23 - ابن عجيبة: الفتوحات الإلهية، ص 360.

24 - عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية في علم التصوف، تح. معروف زريق وعلي أبو الخير، دار الخير، ط2، بيروت 1995، ص 53.

#### **References:**

- 1 'Abd al-Ghanī, Muṣṭafā: Najīb Maḥfūd ath-thawra wa at-taṣawwuf, Cairo.
- 2 Adonis: As-ṣūfiyya wa as-suriāliyya, Dār al-Sāqi, 2<sup>nd</sup> ed., Beirut 1995.
- 3 Al-'Ālim, Maḥmūd Amīn: Arba'ūna 'āmaň fī an-naqd at-taṭbīqī, Dār al Mustaqbal, Cairo 1994.
- 4 Al-Kalābādhī: At-ta'arruf li-madh'hab ahl at-taṣawwuf, Dār al-Imān, Beirut 1986.
- 5 Al-Qushayrī, 'Abd al-Karīm: Al-risāla al-qushayriyya fī 'ilm as-ṣarf, edited by Ma'rūf Razzīq and 'Alī Abū al-Khayr, Dār al-Khayr, 2<sup>nd</sup> ed., Beirut 1995.
- 6 Al-Saghir, Abdelmajid: Ishkāliyyat işlāḥ al-fikr as-ṣūfī, Dār al-Afāq, 2<sup>nd</sup> ed., Morocco 1994.
- 7 Al-Saïdī, Samīr: Al-Hussein ibn Mansūr al-Hallāj, Dār 'Alā' al-Dīn, Syria.
- 8 Anas al-wujūd, Thanā': Qirā'āt naqdiyya fī al-qiṣṣa al-mu'āṣira, Dār Quba', Cairo 2000.
- 9 Ibn 'Ajība, Aḥmad al-Ḥusseinī: Al-futūḥāt al-ilāhiyya fī sharḥ al-mabāḥith al-aṣliyya, Dār al-Fikr, Damascus.
- 10 Ibn 'Ārabī: Fuṣūṣ al-ḥikam, edited by Abū al-'Alā 'Afīfī, Dār al-Kitāb al-'Ārabī, 2<sup>nd</sup> ed., Beirut 1980.
- 11 Jouda, Nājī Ḥussein: Al-ma'rifa as-ṣūfiyya, Dār al-Jīl, Beirut 1992.
- 12 Mortad, Abdelmalek: Fī nazariyyat ar-riwāya, 'Ālim al Ma'rifa, Kuwait.
- 13 Mortad, Abdelmalek: Taḥlīl al-khitāb as-sardī, OPU, Alger 1995.

# اللغة العربية بين النص التراثي والنص الحداثي

طانية حطاب جامعة مستغانم، الجزائر

### الملخص:

إن الكثير من الباحثين والدارسين يتهمون اللغة العربية بالقصور والعجز، وبأنها لم تستطع استيعاب ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجيا، يقولون إنها لغة أدب وشعر لا لغة علم وتطور. فهل هذا النقص كما يدعون موجود في طبيعة لغتنا العربية أم هو راجع إلى طريقتنا في التفكير والتعامل مع الآخرين وإلى قدرتنا على التكيف والتأقلم معهم في ظل هذا الوضع الجديد، زمن العولمة. من هذا المنظور، ستكون مداخلتي التي ستحاول رصد ما حل بالعرب ولغتهم في زمن لا يرضى إلا بالقوي المهيمن.

### الكلمات الدالة:

التراث، الحداثة، اللغة العربية، التطور، العولمة.

#### 

### Arabic language between heritage text and modernist text

Tania Hattab University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

Many researchers and scholars accuse the Arabic language of shortcomings and impotence, and that it has not been able to comprehend what is happening today in the field of science and technology. They say it is a language of literature and poetry, not a language of science and development. Is this deficiency, as they claim, present in the nature of our Arabic language, or is it due to our way of thinking and dealing with others and our ability to adapt with them in light of this new situation, a time of globalization. From this perspective, it will be my intervention, which will try to monitor what happened to the Arabs and their language at a time that only satisfies the dominant force.

#### **Keywords:**

heritage, modernity, Arabic language, evolution, globalization.

إن القول بأن اللغة أساس عمليات التواصل التي تجري بين أفراد المجتمع، قول لا يشوبه خطأ. فهي ترجمان لما يخالجهم من أفكار وعواطف مختلفة. ولا يمكن الزعم بأن كل ما تقوم به اللغة هو الربط بين أعضاء المجتمع، إنما يعزى لها الفضل كذلك في كونها أساس الفعل الثقافي، "ففي كل مجتمع، مهما كانت طبيعته وسعته، تلعب اللغة دورا ذا أهمية أساسية، إذ هي أقوى الروابط بين أعضاء هذا المجتمع وهي في الوقت نفسه رمز إلى حياتهم المشتركة وضمان لها" (1). والواقع، أن العلاقة بين اللغة والثقافة "علاقة متبادلة ومتفاعلة، ذلك أن اللغة نتأثر بتطور المجتمع من جهة، ومن جهة ثانية تفعل في الواقع المجتمعي، فهي بمثابة دليل لهذا الواقع "(2). من هنا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية - ثقافية نتأرج

وعلى غرار بعض اللغات السامية القديمة التي ما زالت حية موجودة إلى يومنا هذا، نجد اللغة العربية قد حافظت على جوهرها على الرغم من كل ما تعرضت له من تغيرات، بيد أنها تغيرات أفادتها دون أن تمس كيانها، "ويرى الباحثون - ومنهم بروكلمان - أن اللغة العربية كانت أكثر قدرة من اللغات الأخرى على الاحتفاظ بأصالتها، ولكن هذا لا يعني أبدا أنها لم تستفد من أخواتها الساميات، أو أنها لم نتأثر بهن ولو في بعض لهجاتها التي نتكلم بها بعض القبائل العربية "(3).

بين الأخذ والعطاء، أي بين التأثير والتأثر.

ومما هو صادق في ذهني تمام الصدق، أنه ما من لغة تضاهي اللغة العربية نماء وثراء، خاصة أنها أثبتت في الماضي قدرتها على مواكبة الحضارة العربية الإسلامية، "حيث كانت خير وعاء يعكس ويتضمن هذا الركب الحضاري الهائل وما جد فيه من معارف عديدة، كما أنه لم يصبها عجز ولا عقم على استيعاب كل ذلك، فقد استطاعت أن تحوي حضارة اليونان والفرس وأن تكون الأداة الطيعة لتقبل كل ما جد على الساحة اللغوية آنذاك" (4).

يقول أحد الباحثين: "قد يظن البعض أن تأثر اللغة العربية بغيرها من اللغات الأخرى، أو ضم ألفاظ من هذه اللغات إليها كان في وقت متأخر،

ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ أن العربية أخذت تحقق ذاتها بالأخذ والعطاء منذ فجرها الأول، وإنها لو لم تفعل ذلك لكانت مخالفة لسنة الحياة في التطور والبقاء"(5). وهذا صحيح من الوجهة التاريخية. ولكن الإشكالية المطروحة اليوم، هي في مدى قدرة هذه اللغة التي اصطفاها الله دون غيرها من اللغات واللهجات لتكون لغة القرآن، على مواكبة شمس الحضارة الساطعة من الغرب، فالكثير من الباحثين والدارسين يتهمون اللغة العربية بالقصور والعجز، وبأنها لم تستطع استيعاب جميع ما يحدث اليوم من تطور في مجال العلوم والتكنولوجيا، بمعنى أنها أصبحت لغة متحجرة عاجزة عن القيام بدورها في فعل المثاقفة، وبالتالي ستصبح مقصاة من الساحة الثقافية لا يُرجع إليها إلا لقراءة النص التراثي ونقصد هنا النص الديني من جهة، والنص الشعري الجاهلي من جهة ثانية.

ولكن الحقيقة، أن المشكلة ليست مشكلة لغة، إنما هي مشكلة مرض ثقافي أصاب العرب المسلمين. "إن العالم الإسلامي يعاني في ثقافته من مشكلات كثيرة، منها، مثلا، أن رجال الفكر والعلماء يلجؤون إلى حث الناس على تقليدهم، ولا يسمحون لهم بالتفكير المستقل الحر، وهي مشكلة تمس موضوع إلغاء العلم والعقل بحجة القلب والعرفان، ففي بداية التعليم لا بد من التقليد لاستيعاب مفاهيم البيئة والثقافة وتعلم اللغة، ولكن الاستمرار في التقليد يعد كارثة... لأن العلم الذي يكتسب بالتقليد يذهب بالتقليد" (6).

فإذا ما جئنًا إلى قضية تعامل العلماء واللغويين مع النص الديني، وجدناهم يوظفون اللغة من أجل تفهم هذا النص واستبيان حقيقته، بمعنى أنهم لم يعنوا بالدراسات اللغوية إلا لعنايتهم بالدراسات القرآنية. حتى دراستهم للشعر الجاهلي الذي اعتبر النموذج الأمثل والأقوم والأصلح للدراسة، إنما كان خدمة للنص القرآني. فإذا ما استصعبت عليهم لفظة لغوية في القرآن، لجأوا إلى الشعر الجاهلي ليتفهموا معناها ومبناها. فالقصور إذاً لا يكون "في طبيعة اللغة وإنما يكون في النظرة المعرفية وفي طريقة التفكير والفهم، ولو كان في طبيعة اللغة، لكان الفكر واحدا، ولما أمكن التفكير إلا في اتجاه واحد، ولتساوى المفكرون والشعراء جميعا

في نتاجهم نوعا وقيمة"<sup>(7)</sup>.

فحاولة العلماء استكناف النص الديني واستبيان حقيقته، وحصر مجمل جهودهم في هذا الجانب، أبعدهم عن الواقع، وبالتالي أبعد اللغة العربية عن هذا الواقع. بمعنى أنها ركزت على الروح وأهملت المادة ضمن إطار هذه العقلية وهذه الطريقة من التفكير. وظلت على هذه الحال قرونا طويلة إلى يومنا هذا، فلما جاءت لتواكب تطورات زمن العولمة لم تجد لها مكانا ولا إحداثيات على خريطة عالم اليوم المتغير باستمرار، لأنها لم تستطع التكيف مع هذا الكم الهائل من التطورات، ولم تجد مخرجا من هذا المأزق الثقافي سوى البقاء على ما هي عليه والمحافظة على ما وصلت إليه كأقل تقدير. من هنا جاء الزعم أن اللغة العربية لغة تراث لا لغة حداثة، لغة شعر وأدب لا لغة علم وتكنولوجيا، لغة انغلاق حدث بعد انفتاح لا لغة استمرار ودوام انفتاح.

يجب أن نعترف اليوم أن الحضارة تأتينا من الغرب، وأننا نحسن فعل الاستهلاك والتقليد، فنحن لم نسهم كما أسهم أسلافنا صانعو الحضارة العربية الإسلامية في صناعة المجتمع وصناعة الثقافة، وبالتالي نجد أنفسنا عاجزين أمام هذا التطور الهائل الحاصل في الجهة الأخرى من الأرض.

إن ممارسي اللغة العربية شعراء وأدباء مطالبون اليوم بالبحث عن لغة عربية تحقق الطموح الحداثي الذي نسمو إليه، أي عن لغة بديلة هي الابنة البارة للعصر، وليس استعادة لغة التراث وفرضها كمقياس للكتابة. فالنص الحداثي بكل علاقاته التناصية يجمع الماضي والحاضر، ويقرن التراث بالحداثة. لذا فعلى الأدباء جعل لغتهم العربية مناسبة لطموح النص الحداثي المنفتح على الآخر، المستوعب لمختلف التغيرات، فالكتاب مطالبون اليوم بجعل لغتهم العربية لغة انفتاح لا انغلاق، لغة فاعلة حيوية لا لغة توسم بالعقم والتحجر.

إن الذي يكتب اللغة، مبدع، استطاع أن يتجاوز لغة النموذج الأول، ويخلق لنفسه لغة خاصة تميزه عن غيره، أما الذي تكتبه اللغة، فهو لا يتعدى أن يكون أداة طيعة في يده، لأنه لم يتمكن من أداة طيعة في يده، لأنه لم يتمكن من

تجاوز حدود لغة النص الأول وقيوده، فيجد نفسه كأنما يكرر ما قيل من قبل، "وهذا يعني أن الكاتب المتميز، ولا سيما الشاعر الناجي من التزوير، هو من يجعل اللغة شديدة القدرة على التألق، أو حتى على التوهج، ويحث الأنثى الراخمة في داخلها على الإنجاب بكل ما هو منعش للروح، بل بكل ما هو قادر على إعادة خلقها، إذ لا ريب في أن الروح يولد على الدوام في قلب الكلمات، وبذلك، فإن الكتابة الأصيلة من شأنها أن تخلص اللغة من كل ضمور (8). فالأديب شاعرا كان أو ناثرا من شأنه توسيع مساحة اللغة، فبانتعاش الحركة الأدبية تنتعش اللغة ونتطور، وهذا ما يؤكده السامرائي حين يقول: "وتكون الحركة الأدبية عاملا مهما في تطور اللغة، فإن ما ينتجه الشعراء والأدباء واحتذائهم أساليب معينة واستعمالهم مفردات بذاتها للدلالة على بعض المعاني وتأثرها بأساليب أجنبية، وقيامهم بترجمة مفردات أو مصطلحات أجنبية، كل ذلك يؤثر في اللغة "(9). وهذا التأثير تأثير إيجابي لا ريب في ذلك.

لقد بات من الواضح أن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها اللغة العربية إنما هي مرحلة طبيعية في مسار حياة أية لغة، ولكن هذا لا يمنع كتاب اللغة العربية وممارسيها الطامحين إلى الارتقاء بنصوصهم وجعلها مناسبة لتغيرات زمن العولمة، مواكبة لتطوراته، لا يمنعهم من أن يرجعوا للغتهم مجدها ودورها في الفعل الثقافي المؤدي إلى التلاقح الحضاري واتصال الشرق بالغرب، شرق بروحياته وغرب بمادياته، عليهم تجاوز النص الأول لأن النص الحداثي في جوهره نص اختراق وتجاوز، يستلهم القديم والحديث ليخلق شيئا جديدا بلغة جديدة، ولا يعني هذا أبدا أن نقصي النص الأول أو النص التراثي، لأن الجديد لا يقوم إلا على أساس القديم، فالنص: "كائن لغوي يشهد على حضور التراث فيه" (10).

# الهوامش:

1 - إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن، دار العلم للملايين، ط3، بيروت 1983، ص 159. 2 - ميشال زكريا: الألسنية المبادئ والأعلام، المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع، ط2، بيروت 1983، ص 221.

- 3 محمد رواس قلعجي: لغة القرآن، دار النفائس، بيروت 1988، ص 11.
- 4 عبد الحميد بوفاتيت: اللغة مستويات، مجلة آمال، العدد 55، 1982، ص 66.
  - 5 محمد رواس قلعجي: لغة القرآن، ص 11.
- 6 هيام الملقي: التجارب الروحية بين التأصيل الإسلامي والاغتراب الثقافي، دار الفكر، بيروت-دمشق 2001، ص 240-241.
  - 7 أدونيس: كلام البدايات، دار الآداب، بيروت 1989، ص 120.
- 8 انظر، يوسف سامي اليوسف: الخيال والحرية مساهمة في نظرية الأدب، دار كنعان، دمشق 2001، ص 171.
  - 9 عبد الحميد بوفاتيت: اللغة مستويات، مجلة آمال، ص 67.
  - 10 رولان بارت: لذة النص، ترجمة منذر عياشي، ط2، سوريا 2002، ص 14.

#### References:

- 1 Adonis: Kalām al-bidāyāt, Dār al-Ādāb, Beirut 1989.
- 2 Al-Mulqī, Huyām: At-tajārib ar-rūḥiyya, Dār al-Fikr, Beirut-Damascus 2001.
- 3 Al-Samarrā'i, Ibrāhīm: Fiqh al-lugha al-muqārin, Dār al-'Ilm li al-Malāyīn,  $3^{\rm rd}$  ed., Beirut 1983.
- 4 Al-Yūsuf, Yusuf Sāmī: Al-khayāl wa al-ḥurriyya, Dār Kan'ān, Damascus 2001.
- 5 Barthes, Roland: Ladhdhat an-naș, (Le plaisir du texte), translated by Mundhir 'Ayyāshī,  $2^{nd}$  ed., Aleppo 2002.
- 6 Majallat Amāl, N° 55, Alger 1982.
- 7 Qal'ajī, Muḥammad Ruās: Lughat al-Qur'ān, Dār al-Nafā'is, Beirut 1988.
- 8 Zakariyya, Michel: Al-alsuniyya al-mabādi' wa al-a'lām, 2<sup>nd</sup> ed., Beirut 1983.

# اللغة العربية وعلاقتها بالهوية

الشريف كرمة جامعة تلمسان، الجزائر

### الملخص:

اللغة مؤسسة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب وتحمل وظيفة أساسية هي وظيفة الاتصال، إذ إن هدفها الأساسي هو التعبير عن الأفكار والرغبات والعواطف ضمن المجموعة البشرية التي نتكلمها. ولا يمكن الكلام عن اللغة دون الكلام عن الهوية، فكلاهما يقع في أساس فهم التحولات التي نشهدها في الزمن الحاضر. فالهوية كما يحددها بعض المفكرين، إذ يرون أنها ترتكز على الشعور الواعي للفردية الذاتية وعلى الشعور اللاواعي في تضامن الفرد مع الجماعة وتطلعاتها. فالهوية صفة يتصف بها الشخص، إنها بناء يقوم به الإنسان في مراحل متعددة من حياته، من خلال علاقته بذاته وبالآخرين وهذا ما يعرف بالأنا الاجتماعي الذي هو حاصل احتكاك الفرد بالجماعة. ولا يتم هذا الاحتكاك والاتصال إلا بفضل اللغة، ذلك أنها تحتل الصدارة الأولى في عمل التواصل والاندماج والتفاعل داخل المجتمع.

### الكلمات الدالة:

الهوية الوطنية، اللغة العربية، الأنا الاجتماعي، الاتصال، المجتمع.

#### 

## The Arabic language and its relation with identity

Cherif Kerma University of Tlemcen, Algeria

#### **Abstract:**

Language is a social institution that differs in different peoples and carries a basic function which is the function of communication, as its primary goal is to express ideas, desires and emotions within the human group that speaks it. It is not possible to speak about language without talking about identity, as both lie at the basis of understanding the transformations that we are witnessing in the present age. Identity, as defined by some thinkers, is based on the conscious feeling of self-individualism and the unconscious feeling of the individual's solidarity with the group and its aspirations. Identity is an attribute that characterizes a person, it is a construct that a person carries out in various stages

of his life, through his relationship with himself and others, and this is what is known as the social ego, which is the result of the individual's contact with the group. This contact and communication is only achieved thanks to language, as it occupies the first place in the work of communication, integration and interaction within society.

### **Keywords:**

national identity, Arabic language, social ego, communication, society.

#### 

اللغة أداة التفاهم واكتساب المعرفة وإنماء الفكر، وهي الحبل المتين الذي بواسطته أمتن رابطة يشد الأفراد ويكون من مجموعهم أمة مميزة قادرة على البقاء والنمو والإيداع. فاللغة خاصية إنسانية أصيلة يتميز بها الإنسان دون سائر المخلوقات وإذ يوصف الإنسان بالحيوان الناطق فذلك بدلالتين: دلالة العقل ودلال الكلام أو هما متكاملتان لا تكاد تنشأ واحدة منهما بصورتها السليمة الوافية من دون الأخرى. وفي الآية الكريمة "وعلم آدم السماء كلها" (1) تعبير عن هذه الحقيقة فتعلم اللغة فاتحة العلم وأساسها لا يتم بدونها، وقد أشار بعض علماء الآثار أن وجود بقايا مخلفات من الأدوات البدائية إلى جانب رسم الإنسان القديم، لا يمكن تطوره من دون نمط من اللغة سهل التعاون على صبغها واستخدامها.

إن اللغة فكر ووجدان وإرادة، تتجلى في المهارات وتؤدي وظائف التفكير والتعبير والتواصل. واللغة العربية من بين اللغات العربقة التي كانت ولا تزال موضع عناية واهتمام العلماء على مر الدراسات لأنها لغة القرآن الكريم. قال تعالى: "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" وقال عز وجل "وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا" (3).

لقد نزل القرآن بلغة قريش التي كانت لغة الأدب والكتابة عند جميع القبائل العربية، قبل نزول القرآن الكريم، ومع نزول الوحي اتسعت أغراضها وارتقت أساليبها، فظلت فصيحة حتى يومنا هذا فافتخر العرب منذ القديم بلسانها وبيانها، وأصبح الاعتزاز بها منوطا يتلك الكرامة الإلهية كونها لغة القرآن الفصيح المبين، واللغة العربية من اللغات الراقية، فقد بلغت من الثراء في المفردات وصيغ

التعبير، ما أثار إعجاب كبار علماء اللغات، من المستشرقين الذين عنوا بدراستها، فقد أعرب "نولدكه" عن إعجابه من وفرة مفرداتها فقال: "إنه لا بد من أن يزداد تعجب المرء من وفرة مفردات العربية، عندما يعرف أن علاقات المعيشة لدى العرب بسيطة جدا، وبلدهم ذو شكل واحد، ولكنهم داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق في المعنى بكلمة خاصة" (4).

وهوية المرء تقوم على قاعدتين أساسيتين فكل واحدة تكل الأخرى وتعمل على بنائها وهما الذات (الفرد) والجماعة. فالهوية الفردية صفة يتصف بها الشخص، إنها بناء يقوم به الإنسان في مراحل متعددة من حياته من خلال علاقته بذاته وبالآخرين وهذا ما يعرف بالأنا الاجتماعي الذي هو حاصل احتكاك الفرد بالجماعة ولا يتم هذا الاحتكاك والاتصال إلا بفضل اللغة حيث تحتل الصدارة الأولى في عملية التواصل والاندماج والتفاعل داخل المجتمع.

إن للغة مؤسسة اجتماعية تختلف باختلاف الشعوب وتحمل وظيفة أساسية هي وظيفة الاتصال، هدفها الأساسي التعبير عن الرغبات والأفكار والعواطف ضمن المجموعة البشرية التي نتكلمها.

واللغة رمن التعايش المشترك، وبها يتم توثيق روابط الوحدة الجماعية وتدوين سجل الأمة وحماية تاريخها، وحفظ ذاكرتها ما يضمن التفاعل الحضاري بين الخلف والسلف وتبقى اللغة أهم وسيلة تواصل نظرا لكونها "تحقيقا صوتيا لميل الإنسان إلى رؤية الواقع بطريقة رمزية واللغة كما يقول علماء اللغة نظام المنظمة الرمزية في الحياة البشرية وذلك باستعمال الحركات كالابتسامة والنظرة وحركة اليدين للتعبير عن العلاقة مع الشخص الآخر" (5).

ولا يمكن الحديث عن اللغة دون الحديث عن الهوية لأن اللغة تحمل هموم متكلميها وتنظم سلوكهم وتفاعلهم وتوحد انتمائهم، فقيمة اللغة إذن ليست في طبيعتها ولا تقع في أساس مكوناتها الداخلية إنما هي فكرة أو مفهوم أو صفة ميزها الناس بها وتفاهموا على الاعتراف بها واعتبارها فيها دون سواها، وهي

بالتالي تحليل رؤية هؤلاء الناس للواقع الذي يعيشونه وتعكس انطباعاتهم وتلقيهم للأحداث التي يمرون بها"<sup>(6)</sup>.

إن اللغة ملتحمة أشد الالتحام بالعقيدة. فكثيرا ممن يثيرون مشكل اللغة في وقت من الأوقات إنما يخافون عقائدية لم يكادوا يصرحون بها علانية وعلماء اللسان يعرفون اليوم بتداخل موضوع اللغة والإيديولوجية إلى حد أن بعضهم ذهب إلى أن تعلم أية لغة من اللغات حتى اللغات العلمية، ما هو في نهاية الأمر إلا تعلم لعقائدية الناطقين بتلك اللغة، "لأن اللغة كما جاء في تعريف بعضهم، هي أداة للتخاطب يمكن بفضلها تحليل التجارب البشرية التي تختلف من مجوعة إلى أخرى" (7).

فلغة كل واحد منا هي عبارة عن خلاصة تجربته في الحياة، ونظرته العقلية والعاطفية فيها، وقد لاحظ علما النفس تلاحم مفهوم اللغة بمفهوم الشخصية فمزجوا بين الكلام والمنطق وخلصوا إلى العلاقة الجدلية التي تجمع بن القول والعمل وصياغة ذلك في العبارات الشهيرة: "لم يضع امرؤ صواب القول حتى يضع صواب العمل"، وقد لاحظوا أيضا أن أصغر شيء يعبر به الإنسان عن ذاته هو الحرف، لأن مجرد النطق بهذا الجزء الصغير من الكلمة يكشف عن سريرة الإنسان ويبرز ذاته، فالنطق بحرف واحد يمكن السامع من المتكلم، فيعرف شخصه ويميز حاله ويدرك أنه صغير أو كبير، ذكرا أو أنثى... وكلما استرسل المتكلم في الكلام ازداد انكشافا للسامع فيعرف لونه أو دينه أو موطنه وحتى قسمات وجهه، وقده إن كان من أهل الفراسة.

إن اللغة سبيل المرء إلى معرفته لذاته ولمحيطه، فإنها في الوقت نفسه تفرض على المرء قيودا تمنعه من تخطيها. فإذا أراد شخص ما أن يعبر عن مكنوناته، أو أن يعي ما يجيش في نفسه، فإنه يستعمل في دلك ما تقدم اللغة إليه من مفردات وتراكيب، وهو يبقى في ذلك أسير هذه المفردات والتراكيب، وليس الأدب عموما، والشعر خصوصا، في هدا المجال سوى ثورة على سلطان اللغة وجبروتها، إنها ثورة تهدف إلى القفز فوق ما تقدمه اللغة من

استعمالات مطروقة أو مفردات عادية أو تراكيب فقدت من قوة التعبير فيها لكثرة استعمالها.

ولا بد من أن يقودنا الاعتراف بأهمية اللغة في تكوين المفاهيم العقلية والتصورات الذهنية عند الإنسان إلى التأكيد على أن معرفة اللغة كبنية فكرية هي السبيل الوحيد لمعرفة القوالب لفكرية الأخرى عند البشر، مثل الفكر الأسطوري والفكر العلمي والفكر الفني.

فإدوار سابير أول فيلسوف استطاع أن يدرج اللسانيات وفلسفة اللغة والحياة الاجتماعية في دراسة شاملة للبنية الاجتماعية عند الفرد كما عند الجماعة، وهو وضع بذلك الأسس التي تربط علم الأنثروبولوجيا بدراسة اللغة، إنه يحدد اللغة وعلاقاتها بالمجتمع بما يلي: إن اللغة التي تنتمي إلى مجتمع بشري معين والتي يتكلمها أبناؤه ويفكرون بواسطتها هي التي تنظم تجربة هذا المجتمع، وهي التي تصوغ بالتالي "عالمه" و"واقعه الحقيقي". فكل لغة تنطوي على رؤية خاصة للعالم (8).

أما لغة العرب وما أعطته من حمولة دلالية للفظ "عرب" وهندست فيه من دلالات ومعاني، فهو الذي قد يدلنا على ذلك النسق الدلالي الذي يفسر تصور العرب لذاتهم وهويتهم أو يكشف لنا من خلال توليد المعاني التي يحملها لفظ "عرب" في لغة العرب قبل تشكل أمة العرب نفسها (9)، ويشير محمد الطيبي أيضا أن اللغة ومن منظور أنثروبولوجيا اللغة، تمثل وعاء الجماعة، بها تدرك ذاتها الجماعية التي نتطور من خلال أشكال التعبير إلى هوية ثقافية متميزة، وهذه تقريبا فكرة مورغان في تعريفه للقبيلة من وجهة نظره هي وإن تربطها أواصر الدم فإنها نظام سياسي لأهله، له حدود ترابية ومنطوقات وقيادات (10).

وقد كان لرسالة الإسلام وتعاليمها الوقع الواضح على تبلور هوية العرب كاملة مدمجة في قالب تنظيم جعل منهم أمة واحدة متماسكة.

من ناحية أخرى، فإن اللغة التي نتشكل لحاجة اجتماعية وضمن إطار المجتمع الواحد تؤثر - وبشكل مباشر - على إدراك هذا المجتمع لمحيطه وواقعه،

وهي تتمتع بدور رئيسي وفعال في عملية المعرفة، أي أنها تقود الإنسان الفرد والجماعة في عملية "استكشاف" العالم الخارجي. فهي تؤثر تأثيرا مباشرا في التجربة الفردية والاجتماعية على حد سواء.

يقول سابير إن اللغة تتحكم كثيرا بأفكارنا المتعلقة بالمسائل الاجتماعية، ومن الخطأ تصور أن الإنسان يتكيف مع واقعه دون استخدام اللغة، أو أن اللغة مجرد وسيلة لحل مشاكل الاتصال والتفكير. إن العالم الواقع مبني بطريقة لا واعية على أساس عادات الناس اللغوية وعلى أساس استعمالاتهم للغتهم الأم (11).

وليس العالم سوى فيض من الصور المختلفة في أشكالها وألوانها، يلتقطها دماغ الإنسان وينظمها بفضل بنية النظام اللغوي الذي يتكلمه. يقول لي وورف: "إننا نجزئ الطبيعة تبعًا للخطوط التي ترسمها لنا لغتنا الأم، ونحن نقوم بتقسيم الطبيعة تقسيما منهجيا، وننظمها ضمن مفاهيم متمايزة، ونعطيها دلائل بموجب اتفاقية تحدد رؤيتنا للعالم، وهذه الاتفاقية معترف بها من قبل الجماعة اللسانية التي نتمى إليها، وهي منظمة تبعا لنماذج لغتنا".

ولا تعني كلمة "الطبيعة" في هذا المجال الطبيعة الخارجية فقط، بل تضم كل ظواهر الحياة الفكرية والوعي البشري، من إدراك العالم الخارجي إلى عملية التفكير المجرد. ذلك لأن الفكر ذاته يعني في هذه النظرية التفكير بلغة معينة. فكل لغة عبارة عن نظام شامل من "القوالب" الثابتة.

وإذا كان الماء والهواء، هما قوام الأحياء، كلها سواء كانت إنسانية أو حيوانية أو نباتية فاليد واللغة كالماء والهواء. فاليد الإنسانية أداة، لا تباريها أداة أخرى، في تمكن الإنسان مما تمكن ويتمكن منه (12)، ولهذا سخر الله هذه الأداة العجيبة في خدمة الإنسان فقال تعالى: "قادرين على أنْ نسوي". وفسرت هذه التسوية، بتغير خلقها إلى ما يشبه حق البعير استواء، فلا ينتفع الإنسان بها، أكثر من انتفاع البعير بحقه (13) فلا حضارة ولا مدنية ولا رقي، ولا تمكن له من الحياة، ولا سيطرة له عليها. وإذا كانت اليد الأداة العملية فاللغة أداته الفكرية

والقولية (14). ولهذا امتن الخالق على الإنسان بها، امتنانا عليه باليد.

فالإنسان حيوان غير أنه حيوان ناطق مبين، فاليد واللغة كما ذهب "هنري" تنحصر فيهما البشرية. فهي اللتان تفصلان بين نهاية التاريخ الحيواني وبداية التاريخ البشري أو إذا عجب المرء مما ابتكره الإنسان فاللغة ما أعجب المبتكرات التي أظهرها التطور الإنساني (15).

فاللغة ليست عجيبة بذاتها، ولا بالجهاز الذي يصدرها والذي يتمثل في تنوع الأصوات فحسب، بل هي عجيبة كذلك في الوظيفة التي تؤديها، فهي لكونها أداة التفكير تمكن الإنسان من الشعور بالذات، ومن الاتصال والاحتكاك بغيره، فبفصلها تكونت الجماعات الإنسانية، فتاريخ البشرية منذ بدايته يفترض وجود اللغة.

ومن أهم أسس وحدة الأمة ومظهر هويتها عبر التاريخ الثقافة، وأن اللغة العربية وأساليب الكتابة المنسجمة مع مفرداتها وطبيعة تركيبها تكون العنصر الأساسي الجامع لهذه الثقافة.

وما من شك أن الحديث الشريف الذي يحثنا أن نتعلم "من المهد إلى اللحد" يصدق أول ما يصدق على تعلم اللغات، وذلك أن الإنسان قد يقضي العمر كله من غير أن يحيط بلغة قوية، ناهيك عن اللغات الحية الأخرى التي أصبح لزاما عليه أن يتعلمها، إذا كان حريصا على مواكب العصر، والإطلاع على ما يحدث من أفكار والانفتاح على العالم الخارجي، وحماية نفسه من كل خطر قد يهدد هويته، لأن من تعلم لغة قوم، فقد آمن شرهم (16) كما جاد فيه الأثر.

إن القضايا اللغوية أشبه ما تكون بالقضايا المصرفية ولذلك أصبح اللسانيون يتحدثون اليوم عن رصيد الإنسان من المفردات، كما لو أن هذا الرصيد شبيه برصيد الإنسان في البنك، وكما أن الرصيد المصرفي يتعرض للتضخم المالي، حيث يفقد جزءا من قدرته الشرائية عندما تفقد الأوراق والقطع النقدية التعامل بها بين الناس قيمها فكذلك المفردات المتداولة بين الناس تتحول في تحصر الانحطاط إلى مجرد ألفاظ هشة ترددها الألسنة عندما تفقد خصوصياتها الفكرية، أي

دعامتها من الأفكار التي هي للثقافة بمثابة الاحتياط من الذهب للاقتصاد، وكما أن التضخم المالي يفقد العملة قيمتها ويجعلها زهيدة رخيصة، فكذلك السلوك اللغوي ينتهي به المطاف إلى نوع من الثرثرة في الكلام، واللفظية الجوفاء في الكتابة أو النشر. والواقع أن اللغة العربية منطلق للفكر ونظام للقيم الجماعية.

فالحديث عن اللغة لا ينفصل عن الحديث عن دالة الفكر العربي، لأن اللغة تمثل السبيل لاستكشاف حوافل الأمة، فمن خلال ألفاظها تعبر عن كوامن الإحساس بالمواطنة والشعور بالصلة، والتوافق بالمشاعر وهي من أقوى عوامل الوحدة والتضامن بين أبناء الأمة الواحدة.

فهي التي تحول الإنسان إلى كائن اجتماعي يتحسس الواقع، ويستشرف الخصائص المميزة التي تترسب في كل إشاراتها ودلالاتها، وقد وجد فيها العرب منذ أقدم العصور، كغيرهم من الأمم، صفة الملازمة للفرد في حياته وتسربها إلى أعماقه حسا ووجدانا، وتوغلها في نفسه للتعبير عن كيانه وخطراته ورغباته، وهي بالتالي تجعل من الأمة الناطقة بها كلا متكاملا متماسكا، تحكم قواعدها وأصولها، ومن هنا أصبحت اللغة تمثل الحبل المتين الذي وحد بين رغباتهم ومطامحهم وتجعل قوميتهم وهويتهم متماسكة.

فما هي القوى التي تحرك التطور السياسي والقومي؟ والهوية الوطنية وما هو العنصر الديناميكي الذي يدفع بالحركة، فيفرض التنقل من وضع للآخر، إنه ليس الدولة كما زعم هيغل، وهو ليس الأمة كما رد عليه هردز، إنها حقيقة معنوية أعظم وأبقى وأكثر خلودا من كل ذلك، إنه روح الشعب: أو كما يقول موس (Mosse) "إن روح الشعب هي القوة الخفية المعنوية التي تسيطر على الجماعة فتفرض الترابط وتتحدى الأحداث وتنتظر اللحظة المناسبة لتتفجر حقيقة واقعة، فإذا بها أمة ودولة، بل وظيفة حضارية وقيادة إنسانية. إن روح الشعب هي وحدها محور التطور إذا الزعيم هو الذي يملك الحساسية والعلاقة المباشرة الخفية مع روح الشعب، وما روح الشعب وما الذي يسمح باستمراريتها رغم الأحداث؟ مع روح الشعب، وما روح الشعب وما الذي يسمح باستمراريتها رغم الأحداث؟

- اللغة هي التي تمكن روح الشعب في طقوسها وأساطيرها ورموزها وتقاليدها بل ومعانيها. اللغة المتداولة المتنقلة من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر أو عبر مسالك خفية غير واضحة، ولكنها ثابتة، هي وحدها التي تحمي كنوز المعرفة وصلابة الإيمان وقوة الانتماء.

- فلا يوجد شعب أو أمة لا تملك لغة. إن اللغة هي الشرط الأساسي الذي يعني انتقاؤه انتقاء الأمة أو كما يقول فلاسفة الرومان (Sine qua non)، إنها بهذا المعنى أحد المقومات الأساسية التي بدونها لا مجال للحديث عن مفهوم المجتمع القومي والهوية الوطنية.

إن الهوية كوحدة كلية حين يتعرض جزء منها إلى التهديد فإنها تسعى للدفاع عن نفسها ومكوناتها وذلك عن طريق الأسلوب والإستراتيجية المناسب لطبيعة الخطر. فهي بذلك تنتعش ونتقلص أو تهادن أو تدافع وتهاجم كأي كائن حي له ميكانيزمات البقاء.

إن اللغة هي التعبير الحقيقي عن ذكاء الشعب، حيث أن الطابع الفكري لكل شعب، إنما يتجسد عبر الألفاظ والعبارات التي نتكون منها اللغة. اللغة وحدها هي التي تسمح بالاحتفاظ بالتقاليد ونقلها من جيل إلى جيل، وفي هذه التقاليد تجد الأساطير تعبيراتها الرمزية والأغاني المتداولة مصادرها الحقيقية. يقول هردز في هذا المعنى: "اللغة هي تعبير عن تلقائية روح الشعب، إنها عصير الحياة للأمة. الضمير القومي للأمة لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال الأدب الذي تخلقه قريحة لكل الأمة" (18).

إن اللغة العربية لا تعرف الحدود السياسية والجغرافية بل نتعدى ذلك لأنها تراكم وانصهار للهقومات الموحدة كونها تصدر عن منابع متعددة المرجعيات، ففي العراق أشورية وفي مصر مرجعية قبطية، فرعونية، إسلامية ومعاصرة، وفي لبنان وسوريا وفلسطين فينيقية، وفي المغرب فينيقية وبربرية، وفي الصومال والسودان تراث إفريقيا السوداء ومن ثم فإنها تسهم في بناء مذهب إنساني جديد وتاريخي في الوقت نفسه، واللغة في الحقيقة تكشف عن ذات

الإنسان وعن أسراره كينونته حتى ولو أراد أن يخفى ذلك عن الناس.

إننا درك أهمية اللغة من خلال ارتباطها الوثيق بالأمة، فغالبا ما تقترن اللغة بالسم الأمة وهويتها القومية، فتصبح أساسا مميزا لها عن بقية الأمم في حالة التعرف عليها وعلى الأفراد المنتمين لها، فنقول على سبيل المثال، إن للعرب لغتهم وهي اللغة العربية وللفرنسيين لغتهم وهي اللغة الفرنسية وللألماني لغتهم وهي اللغة الألمانية وهكذا...

يقول ساطع الحصري: "إن اللغة سواء قلنا أنها خل دفعة واحدة من قبل الله، أم ذهبنا إلى أنها تكونت تدريجيا بعمل العقل، فلا يمكن أن نشك في أنها - في الحالة الراهنة - هي التي تخلق العقل أو على الأقل تؤثر في التفكير تأثيرا عميقا، وتسدده، وتوجهه توجيها خاصا... من ثمة فاللغة القومية تعتبر بمثابة الوعاء الذي نتشكل به وتحفظ فيه، وتنتقل بواسطته أفكار الشعب. إن لغة الآباء والأجداد مخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، فقلب الشعب ينبض في لغته وروحه وتكمن في بقاء هذه اللغة "(19).

ولما كانت اللغة بمنزلة القلب والروح للأمة، فإن يتعين عل كل أمة أن تتمسك بلغتها الخاصة تمسكها بحياته وتعتبر هذا التمسك بمثابة الواجب المقدس والحق المشروع الذي تهون في سبيله أرواح الأفراد.

إن الشعوب التي نتكلم لغة (أم) واحدة، تكون ذات قلب واحد، وروح مشتركة، ولذلك تكون أمة مشتركة يتوق أفرادها إلى العيش تحت لواء دولة واحدة، يبقى دائمًا متأججًا في أعماق الأفراد، كالنار تحت الرماد، لا تلبث أن تشتعل بمجرد أن تذرو الرياح القومية ذلك الرماد (20).

ذلك أن أي شعب من الشعوب لا يفقد حياته وكيانه تحت أي تأثير خارجي إلا عندما يفقد لغته ويصبح من الناطقين بلغة حكامه... فعندئذ فقط يموت الشعب ويذوب في بوتقة الغير ليصبح جزءا من أمة أخرى.

ففي هذا المعنى يقول جرجي زيدان: "اللغة المختلفة في مملكة واحدة إنما هي حواجز منيعة ضد الاحتكار الفعلي، وتدفع الأفكار، والعادات من عنصر إلى

عنصر، فهي مانعة من الالتئام في وحدة قومية واحدة، يمكنك أن تجمع جماعات تحت راية حكم واحد، ولكنك لا تقدر أن تجمعها في قومية واحدة، إذا كانت متعددة اللغات ما لم تعمم فيها لغة واحدة" (21).

وعن اللغة العربية والشخصية القومية لا نجد ما نستشهد به خيرا مما قاله أحد أئمة اللغة القومية العربية وهو الأستاذ محمود تيمور: "فإذا كانت الإمبراطورية العربية قد أسدل ستارها على مسرح السياسة فهي قائمة في مظهر لغوي يربط بين من ضمت من الشعوب، ونحن نعمل بواعيتنا الظاهرة والخافية على استبقاء رباطنا الإمبراطوري في صورة اللغة العربية، كأننا بهذا الرباط نعمل على أحياء إمبراطوريتنا الزائلة، على نحو يلائم ملابساتنا الحضرة، فإيماننا بالفصحى مستمد من إيماننا بتلك الإمبراطورية التي تتجمع فيها أمجادنا التليدة، وإننا بذلك الإيمان نستمسك بمقومات شخصيتنا العزيزة علينا وعلى تاريخ الإنسانية جميعا، وفي هذا الاستمساك تلتق مشاعرنا الطبيعية، لحماية أنفسنا في معترك تنازع البقاء" (22).

# 2 - التحديات التي تواجه الهوية واللغة:

نتعدد مصادر التحديات التي تواجه الهوية، بقدر ما تضعف المناعة لدى الفرد والمجتمع، ولكن المصدر الأساسي الذي يأتي منه التحدي الأكبر لهوية الأمم والشعوب كافة، يكمن في السياسة الاستعمارية الجديدة التي تسود العالم اليوم، والتي ترمى إلى تنميط البشر والقيم والمفاهيم وفق معاييرها الجديدة، والتي تسعى إلى صياغة هوية شمولية تفرضها في الواقع الإنساني، في إطار مزيف من التوافق القسري والإجماع المفروض بالقوة، والخطورة في هذا الأمر، أن قوة الأبهاء التي تُطرح بها هذه الهوية الشمولية ذات المرجع الغربي، والأمريكي تحديداً، تعمى الأبصار عن رؤية الحقائق على الأرض كما هي، مما يؤدى إلى توهم أن هذه الهوية المغشوشة، هي الهوية العصرية، الهوية الكونية، هوية المحديث والمدنية، الهوية التي ينبغي أن تسود وتقود، ولا هوية الجمود والهمود (23).

أما كونها هوية عصرية، فهذا صحيح من بعض الوجوه، لأنها مفروضة على

هذا العصر بقوة الهيمنة والسيطرة والغلبة، وأما كونها هوية كونية، فهذا أبعد ما يكون عن حقائق الأشياء لأن في العالم هويات متعددة، بقدر ما فيه من ثقافات وحضارات، أما أنها هوية التحديث والمدنية، فينبغي أن نفهم جيداً أن للحداثة دلالات ومفاهيم ومستويات، فمنها حداثة مادية، وضعية، مقطوعة الصلة بالدين، ومنها حداثة أخلاقية، إنسانية بانية للإنسان بعناصره المتكاملة وللحضارة في أبعادها المادية والروحية واللغة جزء من الإرث الحضاري والتي تواجه شتى أنواع التحديات باعتبارها أداة التعبير والتواصل بين أفراد المجتمع، وترجمانا ينقل الأفكار للآخرين ليتم التفاهم والإقناع أو التأثير.

لقد ترسخ عند معظم أبنائنا بعجز اللغة العربية عن مواكبة حركة العلم والتكنولوجيا، وتأكدت أمامهم عظمة اللغات الأجنبية الأخرى التي تحتضن الفكر العربي المعاصر وتنقله مما نتج ذلك الشعور بالدونية والنقص أمام اللغات الأجنبية دليل تفوق فكري وحضاري.

والسؤال المطروح، هل تغيرت اللغة العربية من حيث الفاعلية التواصلية؟ ولماذا استطاعت هذه اللغة أن تحتضن ثقافات عديدة طوال فترة من الزمن؟ إن المشكلة الحقيقية لا تكمن في اللغة ذاتها بل في الإنسان العربي الذي يعيش مرحلة انبهارا وشعور بالنقص والضعة من انتمائه، فيمارس هذا النقص هروبا من أصالته وهويته، لأن الهوية ترتبط باللغة لذلك كان الاعتزاز باللغة اعتزازا بالانتماء القومي ومن يتخلى عن انتمائه القومي وعرقه وأصله فكأنه الجسد بلا روح.

إن نقص الثقافة اللغوية لدى الإنسان العربي أثر سلبا على المردود الفكري والثقافي ويتمثل ذلك النقص في القراءة والمطالعة لأن جيل الأمس كان يقرأ في شبابه كثيرا من أجل أن يبني ويكون نفسه، فيجد في القراءة متعة وثقافة وتعلما، وهنا تظهر الفجوة الواسعة التي تفصل بين اهتمامات كل من الجيلين وثقافتهما ومعلوماتهما، وأسلوبهما في التفكير، إن جيل اليوم لا يقرأ كثيرا بل يتصفح قليلا وهو مشغول البال، مشتت الأفكار، لا يتمتع بالجرأة العلمية فهو لا يدري من الثقافة إلا مصطلحاتها، وتسيطر عليه العامية، لذا نلاحظ الكثير من المثقفين اليوم

وقد أصابهم العجز الكبير في ثقافتهم اللغوية.

وما من حاجة للقول بأننا نملك لغة فصحى هي مكون موحد قوي للهوية العربية والثقافة العربية معا. ذلك أنه من وجهة نظر معينة فإن اللغة العربية بحد التعريف لغة مقدسة، مطلقة بل تجري التقاليد لأنها لغة إلهية، ومع ذلك فإنها واسطة من وسائط الثقافة المعاصرة ومن بديل إلا بأن تكون مرنة، تعددية، نسبية ودينامية.

## الهوامش:

- 1 دوجلاس براون: أسس تعلم اللغة وتعليمها، ترجمة د. عبده الراجحي ود. علي أحمد شعبان، دار النهضة العربية، بيروت، 1994، ص 23.
  - 2 سورة يوسف، الآية 2.
  - 3 سورة طه، الآية 113.
- 4 سمدون حمادي وآخرون: اللغة العربية والوعي القومي، مركز دراسات الوحدة العربية، أبريل 1984، ص 291.
- 5 انظر، بسام بركة: اللغة العربية القيمة والهوية، مجلة العربي، العدد 528، نوفمبر 2002، ص 82.
  - 6 المرجع نفسه، ص 86.
  - 7 المصدر السابق، ص 76.
  - 8 د. بسام بركة: المصدر السابق، ص 84.
  - 9 د. محمد الطيبي: العرب الأصول والهوية، دار الغرب 2002، ص 139.
    - 10 المرجع نفسه، ص 81.
    - 11 د. بسام بركة: المصدر السابق، ص 84.
- 12 ج. فندريس: اللغة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة 1951، ص 1.
- 13 سورة القيامة، الآية 4، تفسير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، المطبعة الآمرية، القاهرة 1323، ص 110.
  - 14 فندريس: اللغة، ص 5.
    - 15 المصدر نفسه، ص 1.

- 16 د. حنفي بن عيسى: الطفل ومعضلة القصور اللغوي في العالم العربي، مجلة الثقافة، العدد 98، مارس-أبريل 1987، ص 121-120.
  - 17 سمدون حمادي وآخرون: اللغة العربية والوعي القومي، بيروت 1984، ص 259.
    - 18 المرجع نفسه، ص 265.
    - 19 ساطع الحصري: ما هي القومية، دار العلم للملايين، بيروت، (د.ت)، ص 56.
- 20 التربيّة، مجلة تربوية ثقافية تصدرها وزارة التربية والتعليم الأساسي بالجزائر، العدد 3، 1982، ص 8.
  - 21 المرجع نفسه، ص 11.
  - 22 المرجع نفسه، ص 12.
  - 23 د. سيار الجميل: مجلة الدوحة، فبراير 1986، ص 11.

### **References:**

- \* The Holy Quran.
- 1 Al-Ḥuṣarī, Sāti': Mā hiyya al-qawmiyya, Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, Beirut.
- 2 Al-Tabarī: Jāma' al-bayān fī tafsīr al-Qur'ān, Al-Maṭba'a al-Amīriyya, Cairo 1323H.
- 3 Baraka, Bassām: Al-lugha al-'arabiyya al-qīma wa al-huwiyya, Majallat al-'Arabī, N° 528, November 2002.
- 4 Brown, Douglas: 'Usus taʻallum al-lugha wa taʻlīmihā, (Principles of language learning and teaching), translated by 'Abdou al-Rājhī and 'Alī Aḥmad Shaʻbān, Dār al-Nahḍa al-'Arabiyya, Beirut 1994.
- 5 Ḥammadī, Samdūn et al.: Al-lugha al-'arabiyya wa al-wa'ỳ al-qawmī, Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-'Arabiyya, April 1984.
- 6 Hifnī, Benaissa: At-ṭifl wa muʻḍilat al-quṣūr al-lughawī fī al-ʻālim al-ʻarabī, Majallat al-Thaqāfa, N° 98, 1987, Alger.
- 7 Majallat al-Dawḥa, February 1986.
- 8 Majallat al-Tarbiyya, Issue 3, 1982, Alger.
- 9 Taybi, Mohamed: Al-'Arab al-'uṣūl wa al-huwiyya, Dār al-Gharb, Oran 2002.
- 10 Vendryes, Joseph: Al-lugha, (Le langage), translated by A. Dawakhilī and M. al-Qaṣṣāṣ, Maktabat al-Anglo Miṣriyya, Cairo 1951.

# اللغة في العرفان الصوفي

محمد خطاب جامعة مستغانم، الجزائر

## الملخص:

على هامش كل ثقافة رسمية تحيا ثقافات تصنع تاريخا للإنسانية من خلال تأملها الخصب لكل تجليات المعرفة. هذا هو شأن التصوف الإسلامي الذي خرج عن فكرة الأنماط المتحجرة التي سادت الذهنية العربية والإسلامية. وتعد اللغة شكلا من أشكال هذا الهامش، فهي لا تنفصل عن التجربة بل هي تجربة على حدة ومن ثم نجد تأملات المتصوفة فيها تأخذ بعدا فلسفيا وعرفانيا ولهم في ذلك معجمهم الخاص: الإشارة، العبارة، الاسم، المسمى، الحرف، لغة الغيب، لغة القلب، لغة السر، الشطح... أما ابن عربي فقد تمت على يديه علوم التصوف، فضبطها في رؤيا شاملة ومبتكرة. وللغة مكان عظيم في فلسفته ستحاول المداخلة مقاربتها في ضوء الفلسفة الجمالية المعاصرة. فاللغة في سياق العرفان وسيلة للعارف تبتعد عن كونها مجرد تركيب نحوي أو صياغات صرفية بل هي أبعد من ذلك، هي تجربة روحية مثلها كونها مجرد تركيب الموحية الكبري.

## الكلمات الدالة:

اللغة الصوفية، العرفان، الذات الإلهية، التجربة الروحية، ابن عربي.

#### 

## The language in Sufism

Mohamed Khettab University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

On the margins of every formal culture live cultures that make the history of humanity through their fertile contemplation of all manifestations of knowledge. This is the matter of Islamic mysticism, which departed from the idea of the fossilized patterns that dominated the Arab and Islamic mentality. Language is a form of this margin, as it is not separated from the experience, but rather it is an individual experience, and then we find the reflections of Sufis about it that take a philosophical and ceremonial dimension, and they have their own lexicon in that: The sign, the phrase, the name, the named, the letter, the

language of the unseen, the language of the heart, the language of the secret... As for Ibn Arabi, the sciences of mysticism were accomplished by his hands, and he set them in a comprehensive and innovative vision. Language has a great place in his philosophy. The intervention will try to approach it in light of contemporary aesthetic philosophy. Language, in the context of gratitude, is a means for the acquaintance that moves away from being just a grammatical structure or morphological formulations, but rather, it is a spiritual experience, just like the great spiritual experiences.

### **Keywords:**

Sufi language, Sufism, divine self, spiritual experience, Ibn Arabi.

#### 

اللغة في العرفان تملك تصورا خاصا ومختلفا عما هو عليه في السياقات المعرفية المختلفة، فإذا كانت تعد وسيلة للتواصل في عرف اللسانيات فإنها في التصوف الإسلامي تجربة روحية ومعاناة لا تفترق عن سائر التجارب الحسية أو الباطنية الأخرى التي يعانيها صاحب العرفان، وللصوفية أقوال وتأملات كثيرة في الحرف والاسم والإشارة والعبارة وسائر القضايا اللسانية، كلها توحي بتجاوز الصوفي للقضايا التقليدية التي يقف عندها النحويون أو البلاغيون للتفكير من داخل اللغة إذا جاز التعبير، وما دامت اللغة تجربة فهي تخضع بالضرورة للتأمل الحالص والاستسرار، أي البحث عن الأسرار الخفية التي تقف وراء هذه الحروف المعجزة المعبرة عن المعاني والمشحونة بقدرة تعبيرية فائقة والتي لا يمكن الحروف المعجزة المعبرة عن المعاني والمشحونة بقدرة تعبيرية فائقة والتي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا.

إن العرفان الصوفي حالة وجدانية ورؤية للكون وللأشياء تنبع من تصورات مختلفة عند الصوفي الذي يرى إلى الأمور بشكل مختلف واللغة ضمن هذه الأمور، وقد نتباين مواقف المتصوفة أنفسهم حيال اللغة حتى نجد أن الرؤية للغة في صلتها بالذات والوجود تفترق إلى صورتين، الأولى تهب للغة قيمة الحضور في حياة المعرفة والتجربة عند العرفاني، والثانية تشكك في قيمة ما يسمونه بالكلام، الموقف يعبر عنه ما ورد في كتاب لطائف المنن لابن عطاء الله الإسكندري: "من أجل عطاء مواهب الله لأوليائه وجود العبارة، وسمعت شيخنا

أبا العباس يقول: الولي يكون مشحونا بالمعارف والعلوم والحقائق لديه مشهورة حتى إذا أعطي العبارة كان ذلك كالإذن من الله في الكلام"(1). فاللغة هنا صارت تجربة وليست مجرد وسيلة إبلاغ فقط ولو كانت وسيلة للحقت بسائر الوسائل التي تؤدي المعنى كالرقص أثناء السماع والوجد والصمت والبكاء وغيرها من السلوكات الممكنة التي تمكن الصوفي من المعنى.

العرفان الصوفي هو فلسفة خاصة ورؤيا مختلفة للكون والأشياء والإنسان، وهو بهذا الاعتبار يخضع لما تخضع له سائر الفلسفات إلى تعميق النظرة من قبل العرفانيين الذين يؤمنون بالحدس والوهب وسائر المصادر الروحية للمعرفة، وكما تشير الكلمة "العرفان" فهي لغة تدل على معنى المعرفة، فقد جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس قوله: "والأصل الآخر المعرفة والعرفان، تقول: عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة، وهذا أمر معروف"(2). ولكن العرفان من حيث المصطلح والدلالة فله شأن خاص، فهو أعلق بالأدبيات الصوفية التي بدأت منذ القرون الأولى من الإسلام مشكلة نظرة مختلفة في تفسير المعرفة ويقصد بها المعرفة الإلهية، وفي تأصيل مذهب الذوق والكشف، فضلا عن التصور الخاص الذي خلقته لنوع منفرد من أنواع التجارب الدينية.

وماً دام العرفان في الأدبيات الصوفية ينحو منحى التأصيل للمفاهيم المتصلة بالتجربة الدينية كان لزاما أيضا تأمل اللغة من حيث كونها بابا للتجربة ووسيلة كشف لها. يقول الجابري: "هناك في الظاهرة العرفانية جانبان متمايزان: العرفان كشف لها، يقول الجابري: "هناك في الظاهرة التوفانية جانبان متمايزان: العرفان موقف من العالم، والعرفان كنظرية لتفسير الكون هو مقصدنا من هذا المصطلح ومصيرهما"(3). والعرفان كنظرية لتفسير الكون هو مقصدنا من التفسيرات الدائر بين المتصوفة، الكون أو العالم يخضعان بالضرورة إلى جملة من التفسيرات والتصورات التي تنبع أساسا من قناعات أصحاب المذاهب وأرباب النحل وبالمصطلح الحديث: الفلاسفة والمفكرين، فهم المبدعون للمفاهيم التي تضبط عالم الأشياء وتفسرها، ومن ثمة ينشأ الحلاف بينهم في طبيعة تصوراتهم، فهناك من ينتصر للعقل وللتفكير المنطقي لأن له جانبا تأثريا من خلال التجارب وأنواع ينتصر للعقل وللتفكير المنطقي لأن له جانبا تأثريا من خلال التجارب وأنواع

القراءات، وهناك من يؤمن بالتاريخ ويقدسه ويجعله بابا من أبواب التبصر لفهم ما يجري في العالم، وهناك من يؤمن بعالم الروح ويجد الباطن ويؤمن بالحقيقة التي تأتي عن طريق الكشف والإلهام وينفي دور العقل في معرفة تتجاوز قدرته وطاقته، والفريق الأخير هم أهل العرفان الذين يتصورون المعرفة تصورا مختلفا عن باقي التصورات.

وقد ورد في متونهم الأساسية ككتاب التعريفات ما نصه: "المعرفة ما وضع ليدل على شيء بعينه... والمعرفة أيضا إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم" (4). وقال ابن عربي في رسالته - كتاب اصطلاح الصوفية متحدثا عن العارف والمعرفة: "من أشهده الربّ نفسه فظهرت عليه الأحوال والمعرفة حاله (5). وفي كتاب مدارج السالكين لابن قيم الجوزية تفصيل بارع لباب المعرفة وقياسها بالعلم وفيه يقول متحدثا عن المتصوفة: "وهذه الطائفة ترجح المعرفة على العلم جدا. وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسا. ويعده قاطعا وحجابا دون المعرفة على العلم الذي يتوصل إليه بأدوات عقلية محضة طرحت مسألة اللغة في بخلاف العلم الذي يتوصل إليه بأدوات عقلية محضة طرحت مسألة اللغة في كونها الحامل لهذه المعرفة والدالة عليها. ولكن ما دامت المعرفة أعلى من العلم وليست في مستطاع الذهن البشري فكيف يمكن للغة أن تكون وسيلة من وسائلها؟

ضمن منظور استحالة المعرفة المطلقة بالنسبة للذهن البشري تطورت لدى المتصوفة العرفانيين مسألة اللغة في مستواها الإشاري المحض، وجرى قياس المطلق بالنسبي والنهائي باللانهائي وبدت اللغة أمام المعرفة أصغر شأنا وأقل أهمية ونشأ عن ذلك موقف سلبي من اللغة كنظام من الإشارات في مقابل خام المعرفة وهناك نص مركزي ورد في كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف يقول: "الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له، والحق تقصر الأقوال دونه فما وجه الكلام" (7). وليست سلبيته بالسلبية التي يعرفها الناس في مستواها الضعيف بل سلبية القصور عن درك الحقيقة التي نتعالى على نظام اللغة

المنتهي، وهو نظام عاجز يدل على ممكنات العقل العاجز بدوره على اكتناه أسرار الألوهية، مما يدفع أهل العرفان على الإيمان بالكشف الرباني والعلم اللدني الذي أوتيه سيدنا الخضر عليه السلام، هذا الموقف أدى إلى تأمل اللغة كظاهرة رمزية ترتبط بممكنات روحية عند الإنسان بدل ممكناته العقلية وهذا جزء من ثورة التصوف على العقلانية العربية التي سادت فترة من الزمان على أيدي فلاسفة المنطق خاصة.

ونبدأ بالنص المركزي لمتصوف عظيم هو البسطامي الذي يقول فيه: "العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول" (8). وشرحها ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين بقوله: "يعني أن العالم علمه أوسع من حاله وصفته، والعارف حاله وصفته فوق كلامه وخبره" (9). وذلك كون اللغة بالنسبة للعالم ميدان خبرة، وبالنسبة للعارف ظل للتجربة الروحية، فالتجربة أثمن من اللغة ذاتها، ويخصر عمل اللغة في هذه الحالة في إظهار التجربة أو ما توصل إليه العارف بكشفه ومشاهداته، وحتى في هذه الحالة فاللغة عاجزة عن إظهار مكنون التجربة تبعا لما يقول البسطامي نفسه: "من عرف الله بهت ولم يتفرغ إلى الكلام" (10).

ولكن الصوفي دائما في حال عجزه عن التعبير هو بحاجة إلى لغة تعبر عن فكرة العجز ذاتها، وليست المسألة متعلقة بحالة من العجز أو القصور، بل نتعداهما إلى حالة من التأمل البعيد في اللغة ذاتها كنظام إشاري رمزي جمالي، وهذا موقف يتجلى عند علمين كبيرين من أعلام التصوف هما أبي حيان التوحيدي وعبد الجبار النفري، فأما التوحيدي فكان لتأملاته الروحية في اللغة شأنها البعيد في ترسيخ فهم جديد للمعرفة يتجاوز كل فهم تقليدي بائس، فهو وإن كان ينتمي إلى مدرسة الجاحظ من حيث الكتابة فقد انحرف بالكتابة وامتحنها في التجارب العصية عن التعبير، فهو لم يعبر عن المعرفة باللغة بل عبر عن حالات وجدانية فردية لا تعانى إلا على مستوى الفرد ذاته ونتج عن ذلك اختبار الكلمات وقياس حضورها في التجارب الروحية.

يقول في موقف جمالي خالص: "وتناغيني حال أكثفها يلطف عن الفهم

وأخفاها يعلو عن الوهم، حال كلما سلطت عليها العبارة وأرسلت إليها الإشارة حلت عن هذه" (11). وقد تخلقت صور شتى من التأملات داخل اللغة ذاتها بسبب طبيعة المعنى وخصوصية التجربة، فضابط عجز اللغة التي اكتمل علم نحوها وصرفها على أيدي العلماء المتخصصين صارت شبهة وظنا وعجزا وحجابا عن حقيقة قد لا تنتمي بالضرورة إلى عالم الأرض، وفي هذا المعنى يضيف التوحيدي قائلا: "يا هذا؟ إن الذي صمدك إليه وولهك فيه وإيماؤك نحوه وإعجابك منه: حاضره غائب وغائبه حاضر وحاصله مفقود ومفقوده حاصل والاسم فيه مسمى والمسمى فيه اسم والتصريح به تعريض والإشارة نحوه حجاب والحجاب نحوه إشارة... فلهذا وشبهه فقدت الأشباه والأضداد في تلك الساحة لعلوه منها وغناه عنها" (12).

إن التوحيدي من خلال معاناته الروحية امتحن اللغة في مضامين جديدة على مستوى التقبل، وفي ظل هذه التجربة بدت له المسائل ذات أبعاد مختلفة، فليس ما تواضع عليه العلماء هو الحقيقة وبخاصة ما تعلق باللغة بل العمدة على التأمل الخاص النابع من تجربة جمالية لكل شؤون الإنسان، ونصوص التوحيدي في كتابه الإشارات الإلهية تدل على نضج كبير في التعاطي مع الأشياء والأفكار أيضا، وتأملاته في اللغة جزء من تجربته الروحية، يقول في بعض مواقفه: "أدرك الإشارة المدفونة في العبارة فهي التي تجافت الإشارة عنها لأنها استصحبت تركيب الحروف، ولطفت الإشارة عنها لأنها تنزهت عما يتحكم في الأسماء والأفعال والظروف" (13). والعلاقة بين الإشارة والعبارة في التصوف الإسلامي شهيرة، فالأولى تنتمي إلى عالم ما ينقال والثانية إلى ما لا ينقال.

والتوحيدي يشرح في موقف متجدد التصوف بقوله: "والتصوف اسم يجمع أنواعا من الإشارة وضروبا من العبارة" (14). وفي سياق الأدبيات العرفانية نجد العبارة أهون من الإشارة، فالمعنى في حالة تركزه لا تستوعبه العبارة بحكم طبيعة المعنى المعبى عنه، لذلك يستعاض عنها بالإشارة لأنها تفي بحال من الأحوال بالمعنى أو بظله، والأكيد عند التوحيدي من خلال قراءة نص الإشارات أن

اللغة تشويه محض لخام التجربة التي لتعالى على الوسائط والحجب، يقول بلهجة اليائس: "يا هذا؟ اسمع بآفة أخرى: الهوى مركبي والهدى مطلبي، فلا أنا أنزل عن مركبي ولا أنا أصل إلى مطلبي... وأنا بينهما مأخوذ عن حقيقة الخبر بتمويه العبارة "(15). والجدير بالذكر في حقل التصوف عامة أن هناك اتفاقا ولو كان موهوما في وجود حالة من التوتر بين المعنى والعبارة وضمنيا تعطى حالة من الإلغاز للمعنى بحكم علاقته بالألوهية، كقول بعضهم في طبقات السلمي: "الأسماء مكشوفة والمعاني مستورة"(16).

وورد عن أبي عمرو بن عثمان المكي قوله: "أصحابنا حقيقتهم توحيد وإشارتهم شرك" (17). وهذا التقابل بين التوحيد والشرك والكشف والستر وغير ذلك من اصطلاح أصحاب العرفان يرمز إلى حقيقة العلاقة بين المعنى والعبارة، ولكن نجد أبا حيان التوحيدي في المقابسات قد رأى إلى المسألة بعيون مختلفة قليلا فنجده يقول متحدثا عن الألوهية وطرق التعبير عنها: "فإن الأشكال والحدود من الأقوال منفية في ساحة الألوهية لكنها رسوم محركة للنفوس تحريكا وكلمات مقربة من الحق تقريبا تبلغ بالسامع إلى ما وراء ذلك كله تبليغا" (18)، وهو قول قد يتناسب مع طبيعة العلاقة الرابطة بين الشكل والمعنى وفي ذلك يوضح صاحب "اللمع" بقوله: "ولا يجوز أن يجرد القول في العلم: أنه ظاهر أو باطن، يوضح صاحب "اللمع" بقوله: "ولا يجوز أن يجرد القول في العلم: أنه ظاهر أو باطن، فهو باطن فيه إلى أن يجري ويظهر على اللسان، فهو ظاهر (19)، وهذا نص بليغ يدل على ضرورة النظر إلى الأمور بعين التوسط والاعتدال.

سنرى الآن باختصار شديد موقفا أكثر إلغازا فيما يتعلق بصور اللغة وأشكالها في المنظور العرفاني وهو موقف أختص به علم مشهور من أعلام التصوف طبعت شخصيته بسرية كبرى ونقصد عبد الجبار النفري صاحب المواقف والمخاطبات، وهو صاحب العبارة المشهورة: "وقال لي: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" (20)، ونصه كله توتر محض بين المعنى والعبارة، بين الموقف والقول، وكما هي عادة المتصوفة مع المعنى نرى النفري ينساق وراء رمزية كبرى والقول، وكما هي عادة المتصوفة مع المعنى نرى النفري ينساق وراء رمزية كبرى

للاشتغال على رموز وإشارات يقف عليها أهل الباطن والعرفان، ومن ثم عد كتابه نصا مفتاحا من نصوص الحداثة الشعرية والفلسفية على السواء، ليس فقط فيما قاله من معان بل فيما قاله من استبصارات تخص عالم الإنسان وسياقاته المعرفية والوجدانية.

خلال نص المواقف والمخاطبات تتردد كلمة "أبد" لتدل على نوع من المعنى خاص بالذات التي نتعالى على شرطها الطبيعي فتتجاوزه لبلوغ حالة من التماهي مع ما تستبطنه الذات الإلهية من معنى يذهب بكل القناعات بما فيها اللغة. يقول النفري: "فقد رأيت الأبد ولا عبارة في الأبد" (21) وكأن اللغة مرتبطة بما يستطيعه العقل الإنساني من ممكنات ويبقى ممكن المعنى الروحي فوق العبارة المنتهية والمنتسبة لعالم العقل الذي لا يستطيع مجاراة الوجدان في تملي الأسرار الإلهية، فالإنسان أعظم من اللغة في حضرة الحق فقد كان الإنسان ولم تكن اللغة، وإن كانت اللغة في الحقيقة هي المعبرة عن هذا المعنى الذي يشكل وجدان النفري: "وقال لي: إذا جئتني فألق العبارة وراء ظهرك وألق المعنى وراء العبارة وألق الوجد وراء المعنى "(22).

فاللغة هي وسيلة الإنسان في التحقق وهي الدال على الكينونة بامتياز، لذلك نجدها هي الإطار الذي يتمظهر به الكائن لمواجهة العالم، ولكن مع المعنى الإلهي وجب تأخر مرتبتها عن مرتبة الإنسان، وهذا يعد موقفا من مواقف الصوفية ولم يكن النفري سباقا إليه بقدر ما كان مبدعه بشكل خاص ومختلف، فقبله نجد مصطلح "الحجاب" وكان المتصوفة الأوائل يرون اللغة حجابا، أي حاجزا فاصلا بين الإنسان ومقصده من المعنى الإلهي، ويدعم هذا الموقف ما ورد على لسان النفري في مواقفه: "وقال لي: الواقف لا يعرف المجاز، وإذا لم يكن بيني وبينك مجاز لم يكن بيني وبينك حجاب" (23).

هناك هاجس كان يضبط فكرة اللغة عند النفري ونستطيع أن نسميه "الإقامة في النفي" أي أن اللغة تبقى دائما في دائرة الغياب حين حضور المعنى العظيم الذي يتجلى للإنسان عبر مسار تجربته الدينية: "إذا أردت أن لا يخطر بك

الاسم والذكر فأقم في النفي" (24). وهو موقف قد يتكرر في سياقات معرفية أجنبية عن عالم التصوف الإسلامي، كما هو الأمر بالنسبة لبعض الفلسفات الجمالية التي قدست الغياب والنفي وآمنت بما هو مشبوه، لقد قال موريس بلانشو (Maurice Blanchot) في كتابه الفضاء الأدبي: "ينتمي الكاتب إلى لغة لا يتكلمها أحد، والتي لا تتجه إلى أحد، والتي لا تملك مركزا، والتي لا تدل على شيء" (25) ولا يخفي على أهل الفن أبدا مكانة بلانشو من الفكر الفلسفي الغربي، ولو كان الأمر أمر نصوص واستشهادات فالقائمة طويلة بدءا من الشعراء أنفسهم الذين تأثروا حقا بما ورثوه عن أهل التصوف خاصة، لأن هؤلاء بدأوا من الروح وانتهوا إلى الحيرة لا إلى اليقين، وهذا جزء من مبدأ الفكر القائم على الشبهة والنسبية البعيد عن أوهام التحديد والقطعية.

### الهوامش:

- 1 ابن عطاء الله السكندري: لطائف المنن، دار الكتب العلمية، بيروت، ص 259.
- 2 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، تح. عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت 1979، ج4، ص 281.
- 3 انظر، محمد عابد الجابري: بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، بيروت 1987، ص 254.
  - 4 الشريف الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت 1995، ص 221.
    - 5 ابن عربي: الرسائل، دار صادر، بيروت 1997، ص 539.
- 6 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الفكر، بيروت 1991، ج3، ص 535.
- 7 الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف، دار الكتب العلمية، بيروت 1999، ص 166.
  - 8 عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية، وكالة المطبوعات، ط3، 1978، ص 166.
    - 9 ابن قيم الجوزية: مدارج السالكين، ص 341.
    - 10 عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية، ص 165.
- 11 أبو حيان التوحيدي: الإشارات الإلهية، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت-وكالة المطبوعات، الكويت 1981، ص 331.

#### محمد خطاب

- 12 المصدر نفسه، ص 278-279.
  - 13 المصدر نفسه، ص 96.
  - 14 المصدر نفسه، ص 142.
  - 15 المصدر نفسه، ص 157.
- 16 السلمي: طبقات الصوفية، تحقيق نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، ط2، القاهرة 1969، ص 495.
- 17 السراج الطوسي: اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروت 2001، ص 203.
- 18 أبو حيان التوحيدي: المقابسات، تحقيق محمد حسين، دار الآداب، ط2، بيروت 1989، ص 138.
  - 19 السراج الطوسي: اللمع، ص 25.
  - 20 عبد الجبار النفرى: المواقف والمخاطبات، ص 51.
    - 21 المصدر نفسه، ص 103.
      - 22 المصدر نفسه، ص 92.
      - 23 المصدر نفسه، ص 37.
    - 24 المصدر نفسه، ص 110.
    - 25 موريس بلانشو: الفضاء الأدبي، ص 17.

#### References:

- 1 Al-Jābirī, Muḥammad 'Ābid: Bunyat al-'a<br/>ql al-'arabī, Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-'Arabiyya, <br/>  $2^{\rm nd}$ ed., Beirut 1987.
- 2 Al-Jurjānī, al-Sharīf: At-ta'rifāt, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut 1995.
- 3 Al-Kalābādhī: At-taʻarruf li-madh'hab ahl at-taṣawwuf, Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, Beirut 1999.
- 4 Al-Sakandarī, ibn 'Atā' Allah: Latā'if al-munan, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut
- 5 Al-Salmī: Ṭabaqāt as-ṣūfiyya, edited by Nūr al-Dīn Sharība, Maktabat al-Khānjī, 2<sup>nd</sup> ed., Cairo 1969.
- 6 Al-Tawḥīdī, Abū Ḥayyān: Al-ishārāt al-ilāhiyya, edited by 'Abd al-Raḥmān Badawī, Dār al-Qalam-Wikālat al-Maṭbū'āt, Beirut-Kuwait 1981.
- 7 Al-Tawḥīdī, Abū Ḥayyān: Al-muqābasāt, edited by Muḥammad Ḥussein, Dār al-Ādāb,  $2^{\rm nd}$  ed., Beirut 1989.

## اللغة في العرفان الصوفي

- 8 Al-Ṭūsī, al-Sarrāj: Al-luma' fī tārīkh at-taṣawwuf al-islāmī, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut 2001.
- 9 Badawī, 'Abd al-Raḥmān: Shaṭahāt as-ṣūfiyya, Wikālat al-Maṭbū'āt,  $3^{\rm rd}$  ed., Kuwait 1978.
- 10 Blanchot, Maurice: L'espace littéraire, Gallimard 1955.
- 11 Ibn 'Arabī: Rasā'il Ibn 'Arabī, Dār Ṣādir, Beirut 1997.
- 12 Ibn Fāris: Mu'jam maqāyīs al-lugha, edited by 'Abd al-Salām Hārūn, Dār al-Fikr, Beirut 1979.
- 13 Ibn Qayyim al-Jawziyya: Madārij as-sālikīn, edited by Muḥammad Ḥāmid al-Fiqqī, Dār al-Fikr, Beirut 1991.

## لغة المسرح الجزائري بين الهوية والغيرية

بوعلام مباركي المركز الجامعي سعيدة، الجزائر

### الملخص:

يتمحور موضوع المداخلة حول المسرح الجزائري ومسألة الهوية التي تؤول إلى مسألة أكبر وهي الهوية الجزائرية ذاتها كما يقدمها المسرح الجزائري على صعيدي الممارسة والخطاب النقدي الذي ينتج حول هذه الممارسة، وسنتطرق إلى قضية الهوية هذه من خلال مناقشة ما قبل المسرح الجزائري. هذا المصطلح الشائع عند عدد لا يستهان به من الباحثين المغاربة والمشارقة على السواء، فيرد استعماله عموما في سياق الجواب عن السؤال: هل وجد نشاط مسرحي محلي قبل الاتصال بالغرب، وعليه، سنحاول دراسة تجلي الغيرية في الخطاب المسرحي الجزائري من خلال مسألة الهوية لهذا المسرح.

### الكلمات الدالة:

المسرح الجزائري، الهوية الوطنية، الخطاب النقدي، الغيرية، الأدب.

#### 

# The language of the Algerian theater between identity and otherness

Boualem Mebarki University Center of Saïda, Algeria

#### **Abstract:**

The topic of the intervention revolves around the Algerian theater and the issue of identity that devolves to a larger issue, which is the Algerian identity itself, as it is presented by the Algerian theater in terms of practice and the critical discourse that is produced around this practice. We will address this issue of identity through discussion of the pre-Algerian theater. This term, which is common to a significant number of Maghreb and Levantine researchers alike, is used in general in the context of the answer to the question: Was there a local theatrical activity before contacting the West? Therefore, we will try to study the manifestation of altruism in the Algerian theatrical discourse through the issue of identity for this theater.

#### **Keywords:**

Algerian theater, identity, critical discourse, otherness, literature.

#### 

كثر الجدال والنقاش منذ القدم إلى يومنا هذا حول اللغة المستعملة في المسرح. ومن المعروف أن المسرح هو أحد الفنون الأدبية الأدائية الذي يعتمد أساسا على ترسيخ الأفكار وطرحها أمام الجمهور المتعطش لفن الخشبة في ظرف زمنى محدد.

وتلعب اللغة دورا أساسيا في تجسيد هذه الأفكار إلا أننا قد لاحظنا أن كتاب المسرح العربي عامة والجزائري خاصة يلجأ إلى الترجمة والاقتباس من المسرح الغربي (الأوربي). حيث أنهم اختلفوا في استعمال اللغة لترجمة هذه النصوص المسرحية الأوربية.

وانطلاقا من هذه الفكرة نستطيع أن نحدد نوعيتها مع المراعاة الثقافة ومستوى غالبية الشعب، لأن الكتاب يعرفون جيدا المستوى الثقافي هذا الشعب، وذلك لتأسيس لغة مسرحية نابعة من ثقافة الشعب العربي ومعبرة عن هويته وتراثه لكى يتميز هذا المسرح عن الشكل المسرحي الأوربي الدخيل.

ومن هنا يظهر لنا جليا أن معظم المترجمين يستعملون اللغة الفصحى، التي تعتبر أداة تساعد المترجم على الإبداع، وهذا ما يعني تقيد المترجم بالفصحى مثلها فعل "محمد مسعود" في ترجمته لمسرحية "الجاهل المتطبب"، وكذلك ما فعله نجيب حداد في تعريبه لبعض النصوص المسرحية الأوربية، وهذا راجع إلى الطاقة الفنية التي يحتوى عليها هذا المترجم، لأنه يهدف إلى توضيح عمله المسرحي وتبسيطه لغويا وفكريا، ليتلاءم مع المستوى اللغوي والفكري للجمهور مع حفاظه على المضمون الذي يحتويه النص الأصلي، مثل ما حدث للمترجمين المسرحيين العرب الذين ترجموا للكاتب المسرحي الفرنسي موليير بعض أعماله المسرحية بحيث أن العديد منهم حافظ على النص الأصلي المولييري، فنرى جل هؤلاء المترجمين العرب يستعملون اللغة الفصحى في ترجمة الأعمال المسرحية، وذلك لأن المترجم العرب يستعملون اللغة الفصحى في ترجمة الأعمال المسرحية، وذلك لأن المترجم

مطالب بأن يستعمل هذه اللغة العربية الفصيحة السليمة حتى نتعدى حدود القومية، وتصبح لغة مشتركة بين جميع أقطار الوطن العربي.

## 1 - تحديد هوية لغة المسرح الجزائري من خلال الأشكال الماقبلية:

إن مسألة الهوية في لغة المسرح الجزائري تؤول إلى مسألة أكبر وهي الهوية الجزائرية ذاتها كما يقدمها المسرح الجزائري من خلال استعمال اللغة العامية الثالثة المستلهمة من التراث الشعبي والأشكال المسرحية الماقبلية كلغة "القوال، المداح، الحلقة". هذا المصطلح الشائع عند عدد لا يستهان به من الباحثين العرب المغاربة والمشارقة على السواء.

ولهذا حاول رواد المسرح الجزائري تأسيس هوية هذا المسرح المتميز عن الأخر الأوربي من خلال رجوعهم إلى توظيف التراث الشعبي واستعمال اللغة الثالثة لأنها لغة مسرحية شعبية نابعة من احتفالاتنا وفنوننا التقليدية، قريبة من الوجدان الشعبي المحلي. كما أن تراثنا الشعبي الشفاهي يحتوي على لغة شعبية عامية يستلزم استعمالها في الأعمال المسرحية الجزائرية من أجل التأسيس والتأصيل.

إن العودة إلى التراث الشعبي تكسب الكاتب المسرحي لغة أصلية، لغة ثرية بثراء الفكر الذي يعبر عنه فإذا ما استوعب هذا الكاتب معطيات اللغة، وفجر طاقاتها عند ذلك تفجرت لديه مكنونات الأفكار<sup>(1)</sup>.

ولهذا نجد رواد المسرح الجزائري والمهتمين بشؤونه قد استعملوا اللغة التي يفهمها الجمهور وينفعل معها، ونلاحظ هذا في مسرحية (جحا) لعلا لو الذي استعمل اللغة الثالثة التي نادى بها معاصروه من رجال المسرح العربي في ذلك الوقت، وعلى رأسهم الكاتب توفيق الحكيم الذي يقول: "يجب الاقتراب قدر الإمكان من اللغة العامية التي نتطلبها حياة بعض الشخصيات العادية... إنها تجربة النزول باللغة العربية الفصحى، كما يقول إلى أدنى لتلاصق العامية دون أن تكون هي العامية، والارتفاع مستوى العامية دون أن تكون هي الفصحى، إنها اللغة الثالثة التي يمكن أن يتلاقى عندها الشعب كله"(2).

وهو نفس الكلام تقريبا الذي يقوله علالو فيما يلي: "كنت أكتب باللغة

العامية المفهومة من طرف الجميع ولكن ليست باللغة السوقية الرديئة فهي لغة عربية ملحونة ومنتقاة"(3).

وبهذا أراد "علالو" أن يطور المسرح الجزائري وذلك عن طريق مخاطبة الجمهور بلغته التي يتكلم بها في حياته اليومية والمعبرة عن هويته وثقافته التي ينتسب إليها بعيدة كل البعد عن الشكل المسرحي الأوربي الذي حاول أن ينمط الجمهور الجزائري، ويجعله متأثرا ومقلدا لهذا المسرح.

## 2 - توظيف لغة التراث الشعبي في مسرح ولد عبد الرحمان كاكي:

تعد تجربة ولد عبد الرّحمان كاكي في عمله المخبري الذي يسمى "ما قبل المسرح" من بين التجارب الأكثر نجاحا في اكتشاف نموذج لمسرح جزائري أصيل شعبي الجوهر نابع من أصالة وتقاليد هذا الشعب، حيث تستعيد الأشكال المسرحية الماقبلية أغاني المآثر الشعبية حيويتها، وتكيف للعرض المسرحي إذ خلص كاكي إلى إبراز اللغة المسرحية تتخذ هويتها وميزتها من التراث الثقافي الشعبي الذي يستلهمه، وتهذيب الوسيط الفني الملائم والمدروس الذي يوحي به في تأسيس وتأصيل خطاب مسرحي جزائري له شكله وقالبه الفني الخاص به، والمغاير للشكل المسرحي الأوروبي.

## 3 - مسرحة لغة المأثرة الشعبية:

لقد أصبحت السمة الغالبة على مسرحيات كاكي، هي إيجاد الوسيط الفني الذي يحول لغة المآثر المفتوحة على عدة دلالات إلى صور مجسدة بالحركة والصوت على خشبه المسرح، اقتناعا منه بأن المسرح هدفه العرض بالدرجة الأولى، لذا ينبغي تلخيص الكلام المطول واختزاله بحركات الممثل وإيحاءاته التي تترجم بصدق وبصيغة فنية موافقة للشخصيات وردود أفعالها، فعلى هذا الأساس تغير أسلوب المسرحية عند كاكي إلى أسلوب جديد، هو اعتمادها على الحركات والإيحاءات وإبراز مواقف الشخصيات بطريقة محكمة، فاختار بحثه المسرحي بمحاولته الدائمة لإعادة راهنية الطرق التبليغية المهددة اكثر فأكثر بالزوال، وبفعل عصرنة المجتمع الجزائري عن طريق استعماله للغة تعبيرية درامية بالزوال، وبفعل عصرنة المجتمع الجزائري عن طريق استعماله للغة تعبيرية درامية

تجمع بين الأصالة والمعاصرة يتجه بها إلى الأوساط الشعبية ليدرس عادتها وتقاليدها<sup>(5)</sup>.

لقد وظف ولد عبد الرحمن كاكي لغة محكية خاضعة لمنطق السرد أنها لغة تراثية مشحونة بالإيحاءات والرموز تفيد في تطوير المعاني والأفكار أكثر مما تفيد في التفسير والشرح، لقد اختار كوسيط ألسني اللغة العربية، كما نتكلم وتستعمل في أغنية المأثرة الشعبية وهي وسيط لم يجمد نحويا، فهي أكثر حرية، وغنى من ناحية المعنى إنه واع بانتمائه إلى ثقافة نسخية (أو تدوينية) فهو ابن الحي الشعبي "تجديت" لحفظه ذخيرة من الأساطير والحكايات والأشعار الشعبية، ولم تكن له عقدة الشرق حيث كان يقول: "أنا أمي بالعربية ولا عقدة أوربية أيضا وهذا بفضل الضمانات التي منحه إياها تراث ثقافي نقلته التقاليد الشفهية التي نهل من ينابيعها" (6).

## 4 - لغة المداح في مسرحية القراب والصالحين:

وظف كاكي في أعماله المسرحية اللغة ذات الطابع التراثي القريبة من لغة المداح التي كان يستعملها في لغة الأسواق والحلقات الشعبية فهي لغة ملحونة مؤثرة لها وقع خاص في نفوس الجمهور تمتع المتلقي وتجعله يفكر في معانيها وإيحاءاتها لغة تكسب فيها الكلمة حيزا زمانيا على وجه الخصوص، بحيث تنتقل شفهيا في قالب شعري مقفى على شكل قصائد شعرية ملحونة ومطولة بأسلوب ملحمي، وهذا ما نلاحظه في رواية المداح لقصة الأولياء وتقديمهم للجمهور، وذلك بلغة شعرية مؤثرة تعبر عن الحدث الدرامي حيث يقول:

المداح: نهار من النهارات، ونهارات ربي كثيرة، في جنة الرضوان وجنة ربي كبيرة، تلاقاو ثلاثة من الصالحين الواصلين قدام وحد المريرة الثلاثة من أهل التصريف وسيرتهم سيرة اللي يذكرهم في ثلاثة ما تفوت فيه مديرة وإلى يزورهم في ثلاثة ما تركبو غيرة...(7). يتجلى لنا من خلال هذا التقديم الذي جاء على لسان المداح أن كاكي استعمل لغة شعبية في قالب شعري مقفى بأسلوب محكي، تجعل من المتلقي يتابع الأحداث، ويفهم معناها.

هذه اللغة الشعرية الملحونة التي جاءت على لسان المداح أرادها كاكي أن تكون لها دلالة تراثية كانت تستعمل من طرف المداح في الحلقة الشعبية، كما إن حفظه لذخيرة من الحكايات والأساطير والقصائد في أعماله المسرحية، وارتباط مسرحه بالتراث الشعبي جعل من مسرحياته عبارة عن لوحات تاريخية أو أسطورية نتسامى بالبعد الإنساني، لتصير نشيد تجيد دائم لشعب، لماضي كفاحي ولتقاليد عظيمة لها قيمها وأبطالها.

وفي هذا المجال يقول كاكي: "أنا لا أكتب مسرحياتي للقراءة، إني أصور بكلمات مسرحياتي لتعرض على خشبه المسرح"<sup>(8)</sup>.

إن الجزء الخالد في المسرحية هو الكلمات، والكلمات التي ترفع إلى أقصى طاقتها هي الشعر بعينه، وهذا ما ينطبق على قول "كولردج" للشعر بقوله "إنه أفضل الكلمات نسقا" (9).

## 5 - المرجعية اللغوية في مسرح الحلقة عند كاكي:

تعامل كاكي مع اللغة في مسرحياته كوسيلة للتراث الشعبي ومحاكاته للغة الحكايات والأساطير الشعبية التي كانت تروى على شكل خطاب في قالب شعري ملحون من طرف المداحين والقوالين في الحلقات الشعبية حتى كانت تقام في الأسواق والساحات العامة، فكانت هذه اللغة التراثية الشعبية بالنسبة له معينا لغويا ثرا، وتمكنه من صياغتها في إبداعه المسرحي، كما أنه تفاعل مع هذه اللغة مفاعلة حية وقف من خلالها على جوهر الأداء المسرحي عند شخصية المداح،

ومن هذا المنطلق يمكننا التوصل إلى إدراك رغبة المداح أو القوال في الحلقة (فضاء العرض التمثيلي الشعبي) ونقلها إلى العرض المسرحي الحديث "إنه يعني بكل بساطة نقله للعلاقة ممثلون-متفرجون الخاصة إلى المسرح وإعادة خلق

الاستشعار والتعرف الذي يميز هذا النوع من التجمع "(10).

ومن المعلوم أن شخصية المداح (رجل هذه الحلقة) يتميز بالمواجهة وقوة الشخصية، وهذا ما يجعله يتحكم في إرسال لغته إلى المتفرجين ويتمتع بنفس طويل، انطلاقا من إتقانه للغة الخطاب الشعرية المؤثرة والموحية تساعده على شد انتباه المتفرج بالإضافة إلى أنه يمتلك معرفة عن الجمهور الموجود حوله، عن هويته وعن معتقداته، كما أنه يتمتع بخيال مرح لا يعتمد عند خلقه لأية وضعية إلا على بلغة الكلام القادر على الإقناع بمرامي ملاحظته، وعلى ديناميكية حركاته، فتصير الحلقة لحظة ساحة (ركحا) حرة نتعاقب فيها حسب صدقه أوضاعه الخلاقة والديكورات التي يحيط فيها شخصياته تسمح له هذه الوظيفة لكل من الكلمة والإيقاع والحركة، حتى لا يتوقف خيال المتفرج بديكور واقعى ساكن.

إن استرجاع كاكي للغة المداح وفضاء الحلقة هي صيغة إبداعية معالجة للفضاء كمكان للعرض (تمثيل)، وتصوير الواقع.

وهذا الفضل يعود ويروي أحداثها، ويمثل معنى الأحداث والخاتمة وللحضور. "وقد احتفظ كاكي بهذه العلاقة الحية ممثلون-متفرجون. بتأسيسه لوظيفة المداح المسرحية بوصفه عنصرا مثيرا للديناميكية بين الخشبة والجمهور..." (11).

لقد سعى كاكي جاهدا باحثا عن لغة تعبير مسرحي متقدمة متجذرة في عمق التقاليد الثقافية الشعبية الوطنية ومسايرة للعصر. كاستخدامه للشعر الملحون المنقول عن قصائد فطاحل الشعراء الشعبيين مثل لخضر بن خلوف، وعبد الرحمان المجدوب وغيرهم مجسدا هذه اللغة الشعرية الشعبية لتنطق على لسان شخوصه المسرحية فنجدها في حوار الأولياء مع سليمان القراب:

"يقول عبد الرحمان المجدوب:

ما تجري ما تزقزق واجري جرية موفقة.

ما تدي غير اللي كتب لك، لو كان تموت بالشقى..."(12).

ولقد عمل أيضا بطريقته على تحقيق مسرح تكون لغته أكثر تعبيرا على احتياجات الجماهير، ودافعا لهم لنظر في واقعهم اليومي والعمل على تجاوزه وتخطية. إن تجاربه المسرحية التي قدمها، صاغها بلغة شعبية عامية نتوافق مع معادلته الموضعية في استلهام التراث الشعبي وتكييفه، وعصرنته حسب روح العصر وأذواق الجماهير الشعبية، وإن تجربته في استخدام لغة شعبية التي قدمها في شكل خطاب مسرحي جديد تناول فيه مواضيع من التراث الشعبي، فمسرحيات "كل واحد وحكمه" و"بني كلبون"، و"ديوان الملاح"، و"القراب والصالحين" وغيرها من أعماله المسرحية، هي من أهم التجارب المسرحية في الجزائر، حيث اعتمدت على لغة تراثية سهلة الفهم، توحي برموز ودلالات أكسبتها جمالية جديدة في الخطاب المسرحي وصياغة المسرحية، كما يعلق على ذلك ولد عبد الرحمان كاكي على لسان شخصية المداح الذي يستهل يعلق على ذلك ولد عبد الرحمان كاكي على لسان شخصية المداح الذي يستهل الشيوخ: "سيتقرر بين الدرويش والشيخين أن هذه المسرحية لن تحدث لا أمس لأنه مات، ولا اليوم لأنه محسوب على الغد، ولا غد لأنه أمل" (13).

هذا المبدأ الجمالي الذي يستعيد فيه كاكي لغة الخطاب الشعبي التقليدي ليدخل عليه تطعيمات من فضاء المأثرة الشعبية وطاقات المداح التبليغية، فهو يتعامل مع اللغة في خطابه المسرحي الجديد كأداة تراثية منقولة من فضاء الحلقة، وأغاني المأثرة الشعبية، وقصائد المداح الشعرية الملحونة لتجسيدها في العرض المسرحي.

ولقد كانت لغة كاكي هادفة، حيث اهتم بتقديم مشاكل حياة الإنسان وخلق منها نماذج درامية، عبر عنها بلغة عامية شعبية بسيطة، إيحائية ورمزية تكشف عن الغموض، وتدعو المشاهد إلى إدراك واقعه الاجتماعي والسياسي، وأهم ما يميز هذه اللغة الشعبية التي أستعملها كاكي في صياغة أعماله المسرحية، هي أنها تجعل المسرح وسيلة من وسائل تغير الواقع، وخلق الأفضل منه، فوجد في لغة وأداء المداح الجواب الأمثل عن رغبته في خلق التغريب المسرحي البريختي، أراد كاكي من خلال استعماله اللغة العامية الشعبية، تقريب خطابه

المسرحي من الجمهور الشعبي، وإدخاله لمجموعة من المقاطع الغنائية الشعبية المعروفة، التي يتفاعل معها الجمهور مثل المقاطع الغنائي، الذي يردده "القراب في مسرحية القراب والصالحين": "آ الماء، ها الماء، ماء سيدي ربي، جايبو، من عين سيدي العقبي" (14).

## 6 - لغة الاحتفال المسرحي:

لقد طورت لغة مسرحيات ولد عبد الرحمان كاكي العلاقة بين المسرح والجمهور، حتى أصبحت هذه اللغة احتفالية جماهيرية. "فاللغة في النصوص المسرحية الاحتفالية لن تعتمد على الكلمات، بل ستعتمد على جميع مفردات العرض المسرحي، بحيث تصبح الاحتفالية كلها لغة والاحتفال بالأساس لغة، لغة أوسع وأشمل وأعمق من لغة اللفظ (الشعر، القصة) ومن لغة اللحن (الغناء الموسيقي) ولغة الإشارات والحركات (الإيماء)، وهي لغة جماعية تراثية شعبية تقوم على المشاركة الوجدانية والفعلية "(15).

هكذا كانت لغة مسرحياته مرتبطة بالمشاركة في أداء الفعل الجماعي للممثلين، فوجد في شكل لغة "مداح" الجواب الأمثل عن رغبته في تحقيق التبعيد البريختي للمتفرج في علاقته بالأفعال المتكيفة، فتبعيد الواقع في علاقته بالخيالي ضرورة لكل وعي بالجوهر التربوي لكل حدث مسرحي، إن المفهوم التقليدي في الفضاء (الحلقة)، في أغلبية المآثر الريفية وأيضا شكل الخطاب، وتقنيات التمثيل ما قبل المسرحية التي تحويها قد استعيدت، وكيفت مع الخشبة المسرحية المعاصرة، وكان انفجار الفضاء المسرحي ذي تقليد أوروبي في خدمة الشكل تعبير أفرزته الحياة ريفية جزائرية لأن هذا الشعب كان دائما زراعي الطابع أعطى الولادة لمجتمع ثقافته الفلاحية، هذه هي الثقافة التي كشف عنها كاكي بواسطة كلبة لغة درامية ملائمة لمحتوى رسالته الفنية ومستهلكها، وهذا كان واجب عليه وضع معادلته الفنية على احتواء تقليد شعري عريق حسب وسائل اتصال حديثة دون إضاعة المشاهد المعاصر.

وجدوى هذه الكتابة اللغوية الشعبية تكون أولا في تأكيدها على مسرحية

تقليدية جزائرية تراثية. ومن هنا أصالتها، ثم جعلها لغة درامية فعالة، يمكن لهذه الفعالية أن تقاس بالنظر إلى التجربة التأليف الجماعي.

وتكون هذه التجربة قد ساهمت في العمل على قبول والتصنيف الممكن للغة العامية الدارجة كلغة وطنية كلما اعتبر دورها "كمرب للحس الشعري الشعبي، والخيال السردي، ولتذوق حكم الأيام وأمثالها أولوية أساسية لكل مطالبة بالتراث الشعبي الثقافي الجزائري" (16).

إن عودة ولد عبد الرحمن كاكي إلى استلهام التراث الشعبي في صياغة أعماله المسرحية أكسبته لغة درامية أصيلة ثرية بثراء الفكر الذي تعبر عنه، فقدرته على استيعاب معطيات هذه اللغة التراثية وتفجير طاقتها، عند ذلك تفجرت لديه مكونات الأفكار وأساليب التعبير الدرامي المؤثر في الجمهور المسرحي وهذا ما حقق لكاكي "إنجاز كبير من خلال تجربته المسرحية، وهو عنصر أساسي من عناصر الإبداع المسرحي في تعامله مع اللغة كوسيلة تعبيرية، ومحاكاته للغة التراثية الشعبية" (17).

وبهذا استطاع هذا الفنان بفعل استرجاعه للغة المأثرة الشعبية، ولغة الشعر الملحون أن يكيفها حسب قالبه المسرحي الجديد، الذي يستعيد بواسطته فضاء الحلقة وأداء المداح، ولقد كان لهذه اللغة المستعملة في مسرحه تأثيرا وتجاوبا كبيرا من طرف الجمهور المسرحي، وذلك لإيحائها وتعبيرها عن أصالة هذا الشعب وإعادتها لإحياء التراث الشعبي، وعصر نته عن طريق العرض والأداء المسرحي، ضمن خطاب مسرحي موجه إلى الطبقات الشعبية معبرا عن واقعها السياسي والاجتماعي.

### الهوامش:

1 - جواد عبد الستار: مهمات المسرح العربي، مجلة الأقلام، عدد 8، دار الجاحظ، بغداد 1979، ص 67.

2 - توفيق الحكيم: مسرحية الصفقة، مكتبة الآداب، مصر، ص 158.

3 - أحمد بيوض: المسرح الجزائري 1928-1989، الجاحظية، ص 23.

- 4 سيدي محمد لخضر بركة: الشعر الملحون في المسرح الجزائري أو تجربة ولد عبد الرحمان كاكى، مجلة الثقافة العدد 1، مارس 1993، ص 127.
  - 5 المرجع نفسه، ص 128.
    - 6 نفسه،
  - 7 المرجع نفسه، ص 127.
- 8 ولد عبد الرحمان كاكي: مسرحيات القراب والصالحين، منشورات المسرح الجهوي وهدان، ص 12.
- 9 الطيب مناد: أثر المسرح الملحمي البريختي على أعمال ولد عبد الرحمان كاكي، رسالة ماجستبر، جامعة وهران، ص 83.
  - 10 ينظر، جواد عبد الستار: لغة الدراما الشعرية، مجلة الأقلام، ص 25.
  - 11 ولد عبد الرحمان كاكي: كل واحد وحكمو، منشورات المسرح الجهوي بوهران.
    - 12 ينظر، سيدي محمد لخضر بركة: المرجع السابق، ص 128-129.
      - 13 المرجع نفسه، ص 129.
      - 14 ولد عبد الرحمان كاكي: القراب والصالحين، ص 26.
        - 15 المسرحية نفسها، ص 1.
- 16 محمد السيد عيد: الاحتفالية في المسرح الاحتفالي، ملتقى القاهرة العلمي لعروض المسرح العربي، وزارة الثقافة، مصر 1994، ص 24-25.
  - 17 سيدي محمد لخضر بركة: المرجع السابق، ص 131.

#### References:

- 1 'Abd al-Sattār, Jawād: Muhimmat al-Masraḥ al-'arabī, Majallat al-Aqlām, N° 8, Dār al-Jāḥiz, Baghdad 1979.
- 2 'Eīd, Muḥammad Sayyid: Al-iḥtifāliyya fī al-masraḥ al-iḥtifālī, Ministry of Culture, Egypt 1994.
- 3 Al-Ḥakīm, Tawfīq: Masraḥiyyat as-ṣafqa, Maktabat al-Ādāb, Cairo.
- 4 Barka, S. M. Lakhdar: Ash-shiʻr al-malhūn fī al-masrah al-jazāirī, Majallat al-Thaqāfa, Alger, N° 1, 1993.
- 5 Bayoud, Ahmed: Al-masraḥ al-jazāirī 1928-1989, Al-Jāḥiziyya, Alger.

## اللغة الرسمية والهوية الوطنية في ظل المجتمع المتعدد اللغات

مجاهد ميمون المركز الجامعي سعيدة، الجزائر

### الملخص:

تشكل تمظهرات اللغة في المجتمع المتعدد اللغة تجسيدا واضحا لشبكة العلاقات المختلفة بين الأنا والآخر، علاقات تخضع للتجاذب حينا، والتصادم حينا آخر، يؤسسها تموقع لغة مقابل اللغة الأخرى، إما انطلاقا من مكانتها السيادية المتحكمة في الأمور الرسمية في الجمع، أو اعتمادها كرافد أساسي. وتبعا لهذه العلاقات تطفو إلى السطح قضية الانتماء والهوية، ونتفاعل إما سلبا أو إيجابا، وتؤخذ مطية وشعارا أو سلاحا لإثبات الذات أمام الآخر، لذلك كانت إشكالية اللغة الرسمية والهوية الوطنية، ولا زالت قضية جوهرية، نثار في مختلف الميادين المعرفية، خاصة مع ما يشهده العالم من تحولات فكرية، وسياسية، وصراعات أسس لها الاستعمار الحديث وبلورتها التحولات الاجتماعية المتسارعة الحطى، لذلك كانت هذه القضية مكرة استقطاب الدراسات السوسيو لسانية والأطروحات السياسية.

### الكلمات الدالة:

اللغة العربية، الهوية، الجزائر، الانتماء، المجتمع.

#### 

# The official language and the national identity in a multilingual society

Medjahed Mimoune University Center of Saïda, Algeria

#### **Abstract:**

The appearances of language in a multilingual society constitute a clear embodiment of the different network of relationships between the ego and the other, relationships that are subject to tugging at times and collision at other times, which are established by the positioning of one language against the other language, either based on its sovereign position controlling official matters in society, or its adoption as a basic tributary. According to these relationships, the issue of belonging and identity floats to the surface, interacting either negatively or positively, and a mount and a slogan or a weapon are taken to prove oneself

in front of the other. Therefore, the problem of the official language and national identity was, and is still a fundamental issue, raised in various fields of knowledge. Especially with what the world is witnessing in terms of intellectual and political transformations, and conflicts that were founded by modern colonialism and crystallized by the fast-paced social changes. Therefore, this issue was the center of polarization of sociolinguistic studies and political treatises.

#### **Keywords:**

Arabic language, identity, Algeria, belonging, society.

#### 

لقد كانت إشكالية اللغة الرسمية والهوية الوطنية، ولازالت قضية جوهرية، ثنار في مختلف الميادين المعرفية. خاصة مع ما يشهده العالم من تحولات فكرية، وسياسية، وصراعات أسس لها الاستعمار الحديث وبلورتها التحولات الاجتماعية المتسارعة الحطى. فلا غرابة إذن أن تكون هذه القضية مركز استقطاب الدراسات السوسيو لسانية والأطروحات السياسية.

## 1 - بين الهوية واللغة:

المعروف أن الهوية هي المظاهر الفكرية والثقافية والروحية التي من خلالها يتميز مجتمع ما عن غيره من المجتمعات، والملامح التي تعكس طريفة حياته وعاداته ومعتقداته، والقيم والمثل والمفاهيم الحضارية التي عبرها نتبلور شخصيته، ويتجسد انتماؤه، ونتأسس ذاته، التي تستمد خصوصيتها من مقابلتها الآخر، واختلافها عنه.

ولعل أهم مظهر لتجسيد هذه الهوية هو اللغة، كونها تشكل العامل الأساسي في تكوين الأمة، وربط نفوس الأفراد فهي "مرآة الشعب ومستودع تراثه وديوان أدبه وسجل مطامحه وأحلامه وأفكاره وعواطفه، وهي فوق هذا وذاك رمن كيانه الروحي وعنوان وحدته وتقدمه وخزانة عاداته وتقاليده"(1).

لذلك يتشبث كل مجتمع بلغته، وتبقى عالقة في وعيه الجمعي، وتصبح هي لسان وجوده وعامل بقائه، وسبيل دوامه، ومطهر تميزه، واختلافه عن الآخر، ومن خلال توظيف المجتمع للغته نتبين شخصيته وحضارته، بعبارة أخرى، بها

تتجلى ونتضح ذاته، التي تنعكس على طبيعة تفكير الفرد "وهذا ما يجعلنا نقول واثقين إن الفرد يندمج في المجتمع باللغة التي تلعب دور القلب النابض، محركا وموحدا، فيها وحدها يتلقى تراث أمته الفكري والوجداني والأخلاقي والديني والاجتماعي والسياسي" (2) ونتيجة لكل ذلك يصبح للغة الدور الأبرز في الدفاع عن الذات، من خلال محاولة تجسيد الهوية، وإبراز ملامحها أمام الآخر، ولذلك كانت هذه "بلا منازع أبرز السمات الثقافية، وما من حضارة إنسانية إلا وصاحبتها نهضة لغوية، وما من صراع بشري إلا ويبطن في جوفه صراعا لغويا، حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس صراعاتها اللغوية "(3).

في المجتمعات البسيطة الأحادية اللغة، يبدو تقاطع اللغة مع الهوية أمرا محسوما، انطلاقا من أن اللغة تتمظهر في صورة واحدة، تنطلق فيها من الهوية وتعود إليها وتصبح اللغة الثابت، الشخصية، الوطنية، ثم الرسمية. وهذه الحالة نادرة الوجود في عالمنا، باعتبار أنه حتى في بعض المجتمعات التي ينظر إليها على أنها أحادية، تتمظهر اللغة على مستويين: الفصيح والدارج أو الكلاسيكي والعامي، ويلاحظ نوع من التباعد بينهما نتيجة تأثيرات عدة ترتبط بطبيعة اللغة في حد ذاتها، مدى تماسكها وقوتها، وأثرها وتأثرها باللغات الأخرى، خاصة في المجتمعات الحديثة الاستقلال، التي تعاني من رواسب الاستعمار، فرغم اعتمادها لغة رسمية واحدة، إلا أنه بسبب عدم التخطيط اللساني الجيد، واعتماد سياسات لغوية غير سليمة، تغلب عليها الارتجالية، وعدم وجود ظروف سياسية واجتماعية وفكرية وثقافية مناسبة، ونتيجة التخلف الاقتصادي، يزداد التباعد بين الرسمي وما يوجد في الواقع، هذا التباعد يحدث خللا في انسجام الأنا مع الذات، التبعد الانبهار بالآخر، بلغة الآخر وثقافة الآخر، وفكر الآخر، الآخر الحرية...

## 2 - اللغة الرسمية والهوية الوطنية في المجتمع المتعدد اللغات:

كل شيء في المجتمعات المركبة متعدد، الثقافة، الأعراف والتقاليد، وحتى المعتقدات - في كثير من الحالات -، بعبارة أخرى عوض الهوية الواحدة تصبح

الهويات وعوض اللغة الواحدة تصبح اللغات. وفي هذا المجتمع المتعدد اللغة، تشكل تمظهرات اللغة تجسيدا واضحا لشبكة العلاقات المختلفة بين الأنا والآخر، علاقات تخضع للتجاذب حينا، والتصادم حينا آخر، يؤسسها تموقع لغة مقابل اللغة الأخرى، إما انطلاقا من مكانتها السيادية المتحكمة في الأمور الرسمية في المجتمع، أو اعتمادها كرافد أساسي لها، أو خضوعها لها وعدم اعتمادها فيها أساسا. وتبعا لهذه العلاقات تطفو إلى السطح قضية الانتماء والهوية، ونتفاعل إما سلبا أو إيجابا، وتؤخذ مطية وشعارا أو سلاحا لإثبات الذات أمام الآخر.

وتبعا لذلك كله يصبح اختيار لغة رسمية لمجتمع من هذا النوع أمرا غير محسوم مسبقا، بل بالعكس تتجاذبه مجموعة من الحسابات والخلفيات، ويصير إذا لم يخضع إلى تخطيط لغوي مبني على أسس سليمة محفوفا بالمخاطر، بالنظر إلى التركيبة الإثنية المعقدة لبعض المجتمعات، وتبعا لحساسية علاقات هذه التركيبات يأخذ الأمر بعدا آخر، كثيرا ما يقترن بالهوية والوجود والانتماء، وقليلة هي المجتمعات من هذا الصنف التي تعتمد لغة رسمية واحدة، دون أن يؤثر ذلك سلبا على الحياة السياسية فيها.

إن بحثا واستقصاء متواضعين جعلانا نقف أمام حالات تمظهرات كثيرة للغة الرسمية في علاقتها باللغات الأخرى في هذه المجتمعات. ولأنه من الصعب التطرق إليها جميعها في هذه المقام، ارتأينا أن نحصرها في ثلاث حالات متباينة. 3 - حالة انسجام:

وفيها تكون اللغة هي المعتقد، الهوية نفسها، الغاية، الذات المنشودة، أكثر من ذلك، هي المصير التي يصبح معها لا معنى للأنا الفردي الذي يذوب في الأنا المجمي. ويتفرد بهذه الحالة ما يحدث في إسرائيل التي يصطلح عليها بالدولة العبرية. ولا ربما هي الحالة الوحيدة التي يختزل فيها الأنا المتعدد في الأنا الواحد - فعليا وعمليا -، فرغم تعدد التركيبات الاجتماعية الوافدة إليها، وتعدد اللغات باعتبار البلدان التي هاجرت منها، إلا أنها تصبو جميعها لتوظيف اللغة العبرية بل والأكثر من ذلك تحرص هي نفسها على ذلك - عدا عرب فلسطين المسلمين المسلمين

داخل إسرائيل - "فبالرغم من عدم استعمال العبرية على نطاق واسع بين السكان في إسرائيل فقد اختاروها لتكون اللغة الحكومية الرسمية"<sup>(4)</sup>، فاللغة الرسمية هنا هي المعتقد هي الهوية، والجامع، كونها الخصوصية، والمميز عن الآخر. 4 - حالة توافق:

أ - تكون اللغات الوطنية جميعها لغات رسمية، حفاظا على تعدد هويات المجتمع، وفي هذه الحالة تحتفظ كل مجموعة إثنية بلغتها عنوان هويتها، لكنها نتوافق مع الآخر، تقبله، ونتكامل معه، حفاظا على الهوية الجمعية للوطن الواحد، ورغم أن هذه الحالة لم تجسد في بعض الدول إلا بعد كفاح طويل وطول نفس نتيجة سيطرة وتسلط لغة واحدة على اللغات الأخرى، إلا أنها جنبت هذه الدول التفكك والتصدع، كونها خضعت لتخطيط لغوي صارم، سخرت له كل الإمكانيات حتى ينجح، والأمثلة على هذا النوع كثيرة، لعل أهمها ما يحدث في سويسرا، أين نتكامل اللغات الفرنسية والإيطالية والألمانية باعتبارها لغات وطنية اعتمدت جميعها كلغات رسمية لهذا البلد، والأقرب منها بلجيكا أين رسمت اللغتان الألمانية والفلامانية بعد أن كانت اللغة الفرنسية هي المسيطرة، فرأى الفلامندر والوالون أن في ذلك انتقاصا من شأنهم وتهميشا لهويتهم، وكان لهم ما أرادوه بعد طول مطالبة لإثبات الذات، والوجود، وعدم القبول بالذوبان في لغة الغير وهوية الغير.

ب - يوجد في بعض الدول عدد لا يحصى من اللغات واللهجات، وهي حالة يصعب معها اعتماد لغة من هذه اللغات الوطنية لغة رسمية، أو التفريط في لغة أخرى وتهميشها، نظرا لتشبث كل مجموعة بلغتها، وعدم توفر الشروط العلمية والعملية لجعل هذه اللغات لغات رسمية، وعدم توفر الإمكانيات الكافية لذلك. وفي هذه الحالة لجأت بعض الدول، إلى اعتماد لغة دخيلة كلغة رسمية، فاختارت لغة الاستعمار، فأحدث ذلك توافقا بين اللغات الأخرى، وبعض الدول الإفريقية مثال حي لذلك، ومنها السنغال التي يوجد بها حوالي ست لغات وطنية - الولولوف والبال والسرير والمانديغ والديولا والبلانت - إلا أنها اعتمدت

اللغة الفرنسية كلغة رسمية، لتحافظ بذلك على انسجامها الإثني، وإن كان في ذلك جنوح للآخر على حساب الذات وما يحمل ذلك من تبعية فكرية.

ج - هي حالة تشبه إلى حد بعيد الحالة السابقة إلا أنها تختلف عنها في اعتماد لغة رسمية لا تحمل خصوصيات وطنية فحسب بل حتى جهوية، والواقع أن هذه الحالة تشكل أيضا حالة نادرة، بالنظر إلى أن التعامل مع اللغة يكون له أكثر من دلالة، دلالة الانتماء إلى العرق، إلى المكان، وإلى الهوية في مفهومها الجمعي الواسع، وفي هذه الحالة، نجد أن اللغة المستعملة، عنوانها التحدي وإثبات الذات ليس إلا. لأنها لا تمتلك جميع مواصفات اللغات الرسمية الأخرى ولا نتوفر على جميع الإمكانيات المتاحة لغيرها، ورغم ذلك تحاول أن تجد لها مكانا سياديا، عوض أن تبقى تابعة ويبقى معها المجتمع كله مجتزئ الهوية، ولعل أحسن مثال لذلك اعتماد اللغة السواحلية في تنزانيا.

يرى بعض المختصين أن "أفضل الأمثلة الحديثة ما يقدمه اتخاذ اللغة السواحلية اللغة الوطنية في تنزانيا بشرق إفريقيا، ولا يزال ثمة عدد كبير من اللغات القبلية بالإضافة إلى الآثار الاستعمارية للإنجليزية ولكن أنظمة التعليم والتشريع، والحكومة أدخلت بالتدريج اللغة السواحلية لتصبح لغة رسمية" (5).

## 5 - حالة صراع وتصادم:

قد تصبح اللغة الرسمية رديف الإقصاء والتهميش ورفض الغير، عندما تأخذ طابع السلطة، دون احترام خصوصية الآخر، أو الاعتراف بهويته، فيصبح الدفاع عن اللغة والثقافة شعار الدفاع عن الوجود وإثبات الذات، فيبدأ الصراع ويأخذ منحى يتسبب في حالات مواجهة و تصادم "وهناك صراع لغوي عندما ثتواجه لغتان واضحتا الاختلاف، لغة هي المهيمنة سياسيا - في الاستعمال الرسمي والاستعمال الشعبي - ولغة أخرى مهيمن عليها" (6)، وتبقى معه بؤر التوتر قائمة على غرار ما يحدث في بعض الدول من أمريكا الجنوبية والهند وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي يبدو فيها ظاهريا انسجاما لغويا "يفترض أن بلدا كالولايات المتحدة الأمريكية مجتمع منسجم اللغة حيث يتحدث كل فرد فيها

بالإنجليزية. وهذه نظرة خاطئة، فهي تتجاهل وجود مجموعات كبيرة ليست الإنجليزية لغتهم ومن الأمثلة على ذلك أن الغالبية من سكان سان أنطونيو وتكساس يفضلون سماع برامج الإذاعة الإسبانية بدلا من الإنجليزية"<sup>(7)</sup>.

وتبقى هذه الحالات عالقة، طالما لا يعتمد لحلها سياسة وتخطيطا لغويا يأخذ بالحسبان الآخر، الذي يرى في دفاعه عن لغته، دفاعه عن هويته، عن مكونات شخصيته وخوفه من فقدها والذوبان في الآخر.

ما ينبغي أن نشير إليه في الأخير هو أن الطرح السليم لقضية التعدد اللغوي في المجتمعات المركبة يجب أن لا يجنح دوما إلى الذاتية والارتجالية، بل يجب أن ينظر إليه دوما نظرة موضوعية يعالج فيها من منطلق علمي منهجي، وتخطيط لساني سليم يأخذ في الحسبان مكونات أمة ما، بجميع أطيافها قصد خلق انسجام وتوافق يسمح للفرد أن يجد ذاته الخاصة في الذات الجمعية، وخلق آليات تسمح بالتفتح على لغات الغير، والاستفادة منها دون التعامل معها انطلاقا من مركب نقص أو الذوبان في ثقافاتها.

### الهوامش:

1 - د. جميل صليبا: تعريب التعليم بين القائلين به والمعارضين له، مجلة العربي، عدد 182، بناير 1974، ص 120.

2 - عبد المجيد زراقط: اللغة العربية الفصحى والدعوة إلى اصطناع العامية لغة بديلة، مجلة المنطلق، العدد 78، بيروت، يونيو 1991، ص 64.

3 - انظر، د. علي نبيل: الثقافة العربية وعصر المعلومات، عالم المعرفة، عدد 276، الكويت 2001، ص 228.

4 - انظر، جورج يول: معرفة اللغة، ترجمة د. مجمود فراج عبد الحافظ، دار الوفاء، الاسكندرية، ص 236.

5 - نفسه،

6 - C. Baylon : Sociolinguistique, Nathan, 2002, p. 15.

7 - جورج يول: المرجع السابق، ص 236.

#### **References:**

- 1 Baylon, Christian: Sociolinguistique, Nathan, Paris 2002.
- 2 Nabīl, 'Alī: Ath-Thaqāfa al-'arabiyya wa 'aṣr al-ma'lumāt, 'Ālim al-Ma'rifa, Kuwait, N° 276, 2001.
- 3 Ṣalība, Jamīl: Ta'rīb at-ta'līm bayna al-qā'ilīna bihī wa al-mu'āriḍīna lahu, Majallat al-'Arabī, Kuwait, N° 182, 1974.
- 4 Yule, George: Maʻrifat al-lugha, (The study of language), translated by Mahmūd Farrāj 'Abd al-Ḥāfiz, Dār al-Wafā', Alexandria.
- 5 Zaraqīṭ, 'Abd al-Majīd: Al-lugha al-'arabiyya al-fuṣḥa wa ad-da'wa ilā isṭinā' al-'āmmiyya lugha badīla, Majallat al-Manṭiq, Beirut, N° 78, 1991.

## لغة الطفل والهوية الوطنية

فضيلة صديق جامعة مستغانم، الجزائر

### الملخص:

الإشكال المطروح هو المصادر التي يكتسب منها الطفل لغته ابتداء من البيت والكتاب والمدرسة ووصولا إلى وسائل الإعلام بأنواعها، وما مدى التزام هذه الوسائل بتعليم الطفل اللغة العربية الفصيحة (الرسمية أو المعيارية) وما مدى مساهمة البيت وعلى الأخص الأم بمستوياتها التعليمية المختلفة، وأيضا وسائل الإعلام، وعلى الأخص من خلال المواد الإشارية، في إدخال الكثير من الكلمات الدارجة والفرنسية إلى قاموس الطفل، ولما كانت اللغة ليست بريئة فإنها بالضرورة حاملة للهوية بحد ذاتها، فإن التربويين يصرون دوما على أن تكون لغة الطفل سليمة في مبناها، وحاملة لقيم تعبر عن الهوية الوطنية، وبذلك يكون الطفل قد تشرب عن طريق تعلمه لغته، قيم لسانية، ودينية، وثقافية ووطنية واجتماعية وغيرها.

### الكلمات الدالة:

الطفولة، اللغة العربية، الكتاب، التربية والتعليم، المدرسة.

### Child language and national identity

Fadila Seddik University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

The problem at hand is the sources from which the child acquires his language, starting from the home, the book, the school, and reaching the media of all kinds, and what is the commitment of these means to teach the child the formal Arabic language (official or standard) and the extent of the contribution of the home, especially the mother, at her various educational levels, as well as the media, especially through the indicative materials, in the introduction of a lot of colloquial and French words into the child's dictionary. And since the language is not innocent, it is necessarily a carrier of the identity in itself. Educators always insist that the child's language be sound in its building and carry values that express the national identity, and thus the child may imbibe,

through learning his language, linguistic, religious, cultural, national and social values, and others.

#### **Keywords:**

childhood, language, book, education, school.

#### 

قد تعوزنا الحيلة عندما نقف اليوم أمام الطفل العربي، هل نتحدث عن شقائه المادي أو عن اغترابه الفكري؟ أما عن الصورة الأولى فقال مالك بن نبي عن طفل العالم الثالث أنه "يحمل في المجتمع صورة القبح والتعاسة معا، بينما هو من ملايين السواعد والعقول التي تحرك التاريخ، ولكنه لا يحرك شيئا، لأن نفسه قد دفنت في أوساخه، ولن تكفينا عشرات من الخطب السياسية لتغيير ما به من القبح وما يسوده من الضعة النفسية والبؤس الشنيع"(1).

إذا كان الإنسان العربي هو مشروع حضاري لم يكتمل بعد، فإن الطفل العربي هو مشروع، والمشاريع الحضارية هي مشاريع مستقبلية، وبالتالي فإنها لن تقوم إلا على سواعد أطفال اليوم.

لقد كان الطفل في الماضي ينظر إليه على أنه رجل صغير، ومستودع لصب المعلومات، لا يسمح له بأي مناقشة، ولقد أضحت النظرة السليمة للطفل هي التي نتعامل معه على أنه له حاجات ذاتية تختلف عن حاجات الكبار، وأن لكل مرحلة من مراحل نموه حاجاتها الأساسية.

ونحن نعرف أن مكانته في الماضي وبخاصة في العالم الغربي لم تكن مكانة مرموقة حتى منتصف القرن الثامن عشر حيث قام الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو بجذب الاهتمام إلى وضعية الطفل الذي جعله مركز فلسفته وآرائه التربوية. كما وصدر ميثاق لحقوق الطفل 1959 من قبل الأمم المتحدة، كما اعتبر عام 1985 هو عام الطفل تقديرا لأهميته في هذا العصر.

ونحن نعلم أيضا أن مكانة الطفل في تراثنا العربي الإسلامي كانت مرموقة، فقد كتب الكثيرون من الفلاسفة والتربويون أمثال: الفارابي وابن سينا والغزالي وإخوان الصفا... لقد كتبوا عن أهمية الطفل ومكانته في المجتمع ونادوا بضرورة

رعايته منذ الولادة، بل قبل أن يولد عندما يكون جنينا في بطن أمه، لا بل قبل أن يصبح مشروع حياة وذلك باختيار شريكة الحياة أو أم المستقبل، وذلك امتثالا لقول النبي الكريم (ص): "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"<sup>(2)</sup>. ولقد جاءت لفظة (طفل) في القرآن الكريم في قوله تعالى: "ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم"<sup>(3)</sup>.

وتجمع كتب علم النفس على أن الطفولة هي مرحلة التي يقضيها الكائن الحي في رعاية وتربية الآخرين حتى ينضج ويكتمل ويستقل بنفسه، ويعتمد عليها في تدبير شؤونه وتأمين حاجاته البيولوجية والنفسية والاجتماعية (4).

وتعتبر مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو وأكثرها أثرا في حياة الإنسان، كما يعتبر الاهتمام بدراسة الطفولة اهتماما بالمجتمع ذاته وبتقدمه، فأطفال اليوم هم شباب ورجال الغد، وبالقدر إعدادهم الإعداد السليم للحياة يتوفر للأمة المستقبل والتقدم والحضارة، ذلك أن الحكم على المجتمع ليس بما يتوفر لديه من إمكانيات مادية وإنما بقدر ما يتوفر لديه من ثروة بشرية.

ولقد حظيت مرحلة الطفولة بالعديد من الدراسات والبحوث في شتى الجالات الحياتية، حتى أن البعض يطلق على هذا العصر عصر الطفل، حيث أصبح قطب الرحى في الدراسات التربوية والاجتماعية والنفسية (5). وتدل دراسات كثيرة أجريت في مجالات علم النفس والتربية على أن نسبة كبيرة من مقومات شخصية الفرد المعرفية والوجدانية والسلوكية نتشكل في السنوات الخمس أو الست الأولى من عمره (6).

### 1 - اللغة:

إن اللغة هي الهواء الذي نتنفسه (جاك دريدا)، وهي حولنا، تحيطنا من كل حدب وصوب، فهي وسيلتنا لإدراك العالم، وأداة تعاملنا مع هذا الواقع، فهي التي تترجم ما في ضمائرنا من معان - كما يقول ابن خلدون في مقدمته لتستحيل إلى أدوات تشكل الحياة، واللغة هي قدر الإنسان الاجتماعي، فكما تكشف عن طبقته وجذور نشأته، تكشف أيضا عن عقليته وقدراته وميوله

الفكرية، وأبعد من ذلك، فاللغة وعاء لحفظ التراث الإنساني وإنماء الثقافة ونقلها إلى الأجيال. وعن أهمية اللغة يقول أهل النسبية اللغوية (لغتي هي عالمي، وحدود لغتي هي حدود عالمي)، وهو نفسه ذاك العالم الذي انتزعه محمود درويش ممن أرادوا أن يسلبوه إياه، فارضين عليه أن يفارقه، حاملا معه لغته تحمل معها عالمه. لقد قرر شاعر الأرض السليبة أن يكون وطنه هو حقيبة سفره، وليس هناك خير من اللغة زادا لسفره هذا، فاللغة هي الذات وهي الهوية، وهي أداتنا لكي نصنع من المجتمع واقعا كما يقول بتر برجر.

وثقافة كل أمة كامنة في لغتها، كامنة في معجمها ونحوها ونصوصها. واللغة - بلا منازع - أبرز السمات الثقافية. وما من حضارة إنسانية إلا وصاحبتها نهضة لغوية، وما من صراع بشري، إلا ويبطن في جوفه صراعا لغويا، حتى قيل إنه يمكن صياغة تاريخ البشرية على أساس من صراعاتها اللغوية (7).

## 2 - مفهوم الهوية:

في كتابه (تلخيص ما بعد الطبيعة) يقول فيلسوفنا الكبير ابن رشد (إن الهوية تقال بالترادف للمعنى الذي يطلق على اسم الموجود، وهي مشتقة من الهو، كما تشتق الإنسانية من الإنسان)، وهو بهذا يعود بنا إلى مفهوم الهوية أو الذاتية في منطق أرسطو باعتبارها تماثل الشيء مع ذاته، فألف هي ألف وليست لا ألف - ولهذا نرى في (التعريفات) للجرجاني (أن الهوية هو الأمر المتعقّل من حيث امتيازه عن الأغيار)، والامتياز هنا بمعنى الخصوصية والاختلاف، لا بمعنى التفاضل، ولعل ابن خلدون قد استطاع أن يبرز هذا المعنى أكثر وضوحا بقوله في المقدمة (لكل شيء طبيعة تخصه)، وعلى هذا فانتفاء خصوصية الشيء هو انتفاء لوجوده ونفيه (8).

### 3 - الطفل واللغة:

يؤكد الموجهون التربويون على أن "التربية اللغوية لها مكانة بارزة لأن لغة الكلام تسود وتساند جميع نشاطات الطفل الأخرى" (9). ولهذا السبب يرى مالينوفسكي أن المفردات اللغوية في أي مجتمع من المجتمعات تعتبر المرآة الصادقة

التي تعكس صورة واضحة لما عليه أفراد هذا المجتمع من ثقافة ونظم وعادات وتقاليد واتجاهات (10).

وكما هو معلوم، فإن نمو الذكاء يتم على قدر المساواة مع النضج اللغوي، فبدون اللغة اللفظية التي تصبغ التفكير بالصبغة الاجتماعية، من المستحيل نضج ذكاء الطفل بصورة كاملة، وهذا ما أكده جان بياجيه (11).

ونظرا لأهمية مرحلة الطفولة في مجال البحث السيكولوجي والتربوي، لما لهذه الفترة من تأثير مباشر على حياة الفرد فيما بعد، فإننا نجد مدرسة التحليل النفسي بزعامة فرويد تؤكد على أن الخمس سنوات الأولى من عمر الطفل هي التي تكون نواة شخصيته، وتؤكد أيضا على أهمية معاملة الطفل في هذه المرحلة بكثير من الحب العطف، بمعنى أن سلوك الفرد الراشد ما هو إلا امتداد لخبرات الطفولة المبكرة، وإذا نظرنا إلى اللغة نجد أنها أحد جوانب هذا السلوك، حيث نتأثر بعوامل تكوينية وبيئية (12).

## 4 - مصادر التربية اللغوية عند الطفل:

المنزل: أثبتت الأبحاث العلمية أن الأسرة هي المكان الأمثل لتربية الطفل ولتكوينه عاطفيا ولغويا، حيث تلعب الرعاية والعواطف الأبوية دورا بارزا في اكتساب الطفل للغة، ولذلك يقول اللغوي الفرنسي مارسيل كوهين: "يتمتع الأطفال بأفضل ظروف للنمو، واكتساب اللغة خاصة عندما يتم رعايتهم بدأب وتفان منقطع النظير وبهدوء تام، من جانب الوالدين أو من يقوم مقامهما" (13).

وللوالدين في تربية الطفل دور ذو خطر وبال، فهما اللذان (يهودانه أو ينصرانه). وللأم بالذات الدور الأكبر والأعمق والأكثر تأثيرا. إنها تداعب صغيرها، وتراقصه وتغني له، وترضعه من لسانها كما ترضعه من صدرها، فإن كان المنطوق عربيا صحيحا فصيحا، أو عاميا مخلوطا أو مغلوطا جاء استخلاص الطفل على وفاقه. عن سر الرضاعة الطبيعية تقول زكية عزيز، الأخصائية في تربية الأطفال: (الرضاعة الطبيعية هي الأداة التي توفر للطفل أولى الحاجات النفسية أي الشعور بالطمأنينة...). ولذلك كانت الأمومة الطبيعية ضرورة حيوية

لصحة الطفل الجسمية والنفسية والعقلية معا، وإن حرمان الطفل من الرضاعة الطبيعية يؤدي إلى تحصيل مدرسي ضعيف (14).

دور التعليم: ينتقل الصغير بعد إلى دور التعليم، وقد يكون لديه محصول لغوي صحيح أو مغلوط أو مخلوط بلهجات والمفروض أن تعي المدرسة (بدءا بالحضانة والكتاب) احتمال وقوع هذا الوضع اللغوي المحروم من التكامل والتناسق، فتعمل على مواجهة هذا الاحتمال وذلك بإشاعة جو لغوي سليم، من شأنه تقريب ألسن الصغار بعضها من بعض، وصولا إلى لسان مشترك. ومن أجل هذا كانت الأنظمة التربوية الوطنية، فهي باستعمالها اللغات الوطنية كوسيلة للتربية تصنع في الميدان أقوى وسيلة لبناء تفكير الأجيال القادمة (15).

وسائل الإعلام: إن الإعلام هو تزويد الناس بالأخبار الصحيحة التي تساعدهم على تكوين رأي صائب في مشكلة من المشكلات (16). ولا شك أن البرامج التلفزية والإذاعية تمتاز بتنوع كبير بحيث توفر للطفل غداء عقليا ووجدانيا متكاملا إلى جانب كونها مصدرا من مصادر المعرفة والثقافة. ومعلوم أن كل تنوع في المعرفة يعكس تنوعا في اللغة.

وإننا اليوم إن ولينا وجوهنا شطر لغة الإعلام بأنواعه نلحظ أن استعمال اللغة فيه أصبح عشوائيا بحيث أضر بها ضررا بليغا، حيث أصبح استعمال اللهجات العامية فيها من الشائع المعروف. يقول مسعود بوبو: "ينبغي لنا ألا يغيب عن بالنا أن الظاهرة اللهجية لا تقف عند النطق كما كان الحال قديما، بل نتعداه إلى الكتابة المرئية واضحة على شاشات التلفزيون... والكتابة اللهجية تنطوي على الخطأ الإملائي والخطأ النحوي، ورؤيتها على هذه الصورة المتكررة يرسخها في أذهان أجيالنا قبل معرفتهم السلامة اللغوية، وهذا يجعل من العسير محوها من أذهانهم" (17).

ويرى بعض الباحثين أن تغليب العامية في بعض وسائل الإعلام كان سببا من أسباب أزمة اللغة العربية المعاصرة... وحجة بعض وسائل الإعلام في ذلك أنها تحاول إرضاء كل الأذواق(18).

### 5 - اللغة والشخصية:

يرى فيخته صاحب فلسفة الإنية أو الذاتية (وكلمة الإنية هذه لابن سينا) أن وجود أمة من الأمم بوجود إنيتها التي هي شخصيتها، وأن هذه الشخصية نتكون من عناصر ثلاثة: الدين واللغة وحب الوطن.

ويقول عن العنصر الديني: "إن تربية الشعب على التماسك بالدين والأخلاق هي أساس كل الحكومة، وعلى الحكومة أن تأسس معهدا دائمًا لهذه التربية الدينية" (19). وأثر عن الرسول (ص): "أحبوا العرب لثلاث، لأني عربي والكلام عن الجنة عربي" (20).

أما اللغة الأصيلة في نظر فيخته فهي "رمز وجود الأمة، وبقدر أصالة اللغة والمحافظة على اللغة الأصيلة أو فقدانها تكون المجموعة البشرية أمة وشعبا أصيلا أو مجرد أشتات فحسب" (<sup>21</sup>). والرسول الكريم (ص) يقول: "ليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي باللسان فمن تكلم العربية فهو عربي" (<sup>22)</sup> فالعروبة تعني الإسلام، كما أن الإسلام يعني اللغة العربية.

وعن العنصر الثالث للشخصية وحياة الأمة، وهو حب الوطن، يقول فيخته: "فكما أن الدين هو العنصر الدائم لحياتنا الروحية... فإن حب الوطن هو العنصر الدائم والأساسي لحياتنا المدنية كمواطنين (23). وقد عرف جوزيا رويس الولاء بأنه قيمة إخلاص شخص لقضيته إخلاصا طوعيا وعمليا غير مشروط، فالولاء الوطني مثلا يحمل الإنسان على أن يحيا، وأن يموت عند الاقتضاء من أجل بلده (24). وجاء في الأثر (حب الوطن من الإيمان).

ومن هنا كانت اللغة الوطنية هي تلك اللغة التي تقبل من طرف الجميع كوسيلة للتبادل والاتصال الاجتماعي وكشعار خارجي لجنسيتهم... إن الأنظمة التربوية الوطنية باستعمالها اللغات الوطنية كوسيلة للتربية تصنع في الميدان أقوى وسيلة لبناء تفكير الأجيال القادمة... (25)، ولهذا كان من أهداف المدرسة الأساسية الجزائرية: "دراسة اللغة العربية وإتقان التعبير بها مشافهة وتحريرا، واعتبار مثل هذه الدراسة عاملا أساسيا في تكوين الشخصية القومية والتجاوب

مع المحيط وتعلم مختلف مواد المنهاج الدراسي" (26).

## 6 - أطفالنا والفصحى:

إن مأساة الطفل العربي المعاصر، كونه في سني حياته الأولى يتعرض للعامية، ويتعرف على مفرداتها ويتقن تراكيبها وقواعدها، حتى إذا ذهب غلى المدرسة وجد أن عليه أن يطلب المعرفة بغير اللغة التي يتقنها.

أما الاختلاف بين الفصحى والعامية في الألفاظ فأشهر من أن يمثل له، وأما الاختلاف في القواعد والتراكيب فإن الفارق أكبر مما يظنه الإنسان للوهلة الأولى، ففي العامية يستخدم الطفل (اللي) كاسم موصول للمفرد والمثنى والجمع مذكرا كان أو مؤنثا، بينما تقابله في الفصحى ثمانية صيغ: الذي - التي - اللذان - اللذين - اللدين - اللاتي أو اللواتي، ونتج عن هذه المأساة أمران: عزوف الطفل عن القراءة، لأنه لا يفهم ولا يستمتع بما يقرأ، وصعوبة التحصيل المعرفي والعلمي، لأن الطفل غير متمكن من أداته، ولتعويض هذا النقص وضع التربويون حصصا لقواعد اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية، ولكن ذلك لم يوصل خريج المدرسة ولا الجامعة إلى مرتبة الإتقان. مع العلم أننا كلما علمنا الطفل الفصحى بشكل مبكر، قلصنا من عدد ساعات القواعد والنحو والإعراب، واستغلال تلك الساعات في تحليل النصوص وأساليب التعبير.

والحل يكمن في أن يتقن أطفالنا الفصحى قبل دخول المدرسة - بالإضافة إلى العامية - وهذا بأن نعرض الطفل في سني عمره الأولى لساعات طويلة من ممارسة الفصحى سماعا وتحدثا، وهذا دور الأبوين. وإذا كان الأبوان لا يحسنان الفصحى، عوض عن ذلك بروضات الفصحى، التي نتلقف الطفل من سن الثالثة، ويكون الحديث داخل الروضة بالفصحى تماما. "وهذا الحل مجرب، وقد اثبت نجاحا باهرا" (27).

## 7 - ثقافة الطفل:

أصبح الاهتمام بالطفل في الدول المتقدمة يحتل مركز الأولوية من الخطط والبرامج والاهتمامات على كل المستويات الوطنية والقومية، وأخذت "تعنى عناية

فائقة بتعليم الأطفال ونثقيفهم وتربيتهم من النواحي الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والعقلية... وخطط الإنماء المبرمجة اقتصاديا واجتماعيا، تعتبر برامج تنمية الأطفال جزءا لا يتجزأ منها"(28).

وقد جاء هذا الاهتمام من قبل المجتمعات المتقدمة نتيجة إيمانهم بأن العناية بطفل هي عناية بالإنسان والمستقبل، ويلعب الجانب الثقافي الدور الطبيعي في تحقيق الطموح نحو الغد المشرق. وإذا كانت الثقافة هي الحصيلة المشتركة من الدين واللغة والمعرفة والعمل والفن والأدب والتراث والقيم والتقاليد والأخلاق والتاريخ والوجدان ومعايير العقل والسلوك وغيرها من مقومات، فإن اللغة هي أخص خصائص الثقافة، فهي من جهة تعتبر حاملا للثقافة، ومن جهة أخرى وسيلة للتفاهم بين الأفراد والجماعات، وهذا ما دفع إدوارد سابير (E. Sapir).

وفي السنوات الأخيرة غمر المجتمع العربي إنتاج الحضارة العلمية الحديثة - الغربية - وأدى هذا إلى "تغيير الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الطفل العربي تغييرا ملحوظا، من أهم مظاهره غزو ثقافي غربي أدهى وأمر من الغزو الترابي الذي كنا نعانيه إلى زمن غير بعيد وهو... غزو يصعب رده إذا لم نواجهه بحزم وجد "(30). ومن المقولات الاستشرافية في هذا التوجه ما أشار إليه الكاتب صامويل هانتينغتون من أن العالم يتوجه نحو حرب حضارية تكون فيها القيم الثقافية والرمزية هي الحدود القتالية (13). ويقول السياسي الفرنسي بينو (Pinot) (32): "لقد خسرت فرنسا إمبراطورية استعمارية، وعليها أن تعوضها بإمبراطورية ثقافية". وهذا ما اصطلح عليه بالعولمة، وتعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته اللغوية والثقافية، وهذا ما اصطلح عليه بالعولمة، وتعني تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل، وجعله على مستوى التسخير العالمي (33).

ومن هذا المنطلق سيكون للعولمة دور في طمس التراث الثقافي الأصيل للأمة ومحاولة تشويهه، ولكي نواجه ذلك بفاعلية وجدوى، فلابد أن نبتدئ على مستوى الطفل العربي "بتنشئته تنشئة عربية أصيلة تنمي فيه الاعتداد بالنفس

والمقدرة على الإبداع والخلق والإشعاع حتى يستطيع أن يقف من ذلك الغزو الثقافي المكثف بعد اجتيازه مرحلة الطفولة، موقف المغربل الواعي، لا موقف المستهلك السلبي لما يرد عليه باستمرار من الخارج "(34).

ويشكل الاهتمام بأدب الأطفال (شعرا، قصة...) اهتماما بالجانب الثقافي للطفل، وأول اتصال للطفل بالأدب يكون عن طريق الرواية الشفوية من لدن الأم والجدة، لأغنيات المهد والقصص الشعبية، وصولا إلى القراءة الذاتية في الكتاب، ويقول الشرابي عن أثر الكتاب في الطفل: "والواقع أنه يمكن أن يكون لحب الكتب أثر جدري في نمو الطفل العقلي، بحيث تصبح عادة القراءة مكسبا يدوم مدى الحياة إذا عرفنا كيف نقدم التشجيع اللازم بصورة مستمرة ومنظمة، وتبرير ذلك هو أن عزوف الكبار عن القراءة في مجتمعنا العربي مرده بالدرجة الأولى إلى أن عملية تنمية الميول القرائية لم تتم أثناء الطفولة" (35).

# 8 - مقترحات لإنقاذ اللغة العربية:

لا أحد من بني العربية ينكر مسؤوليته في إنقاذ لغته من الضياع والاندثار، حاكما كان أو محكوما، معلما أو متعلما، كاتبا أو قارئا... ولهذا وجب النظر - دون تريث - فى خطة لإنقاذ اللغة العربية، من خلال هذه المحاور:

- غرس حب العربية وتذوقها في نفوس الناشئة والطلاب، ويعطينا ابن خلدون وصفة من أجل ذلك بقوله في مقدمته: "ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة، ويروم تحصيلها، أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم، الجاري على أساليبهم، من القرآن والحديث، وكلام السلف، ومخاطبات فحول العرب في أسجاعهم وأشعارهم... حتى يتنزل لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور، منزلة من عاش بينها، ولقن العبارة منهم" (36).

- الإعداد الجيد لمعلمي اللغة العربية بحيث يكونون على وعي بتاريخها وتطورها وآدابها، إلى جانب التمكن من قواعدها وكيفية تطبيقها.
- التحفيز على النشاط اللغوي مثل الشعر، والقصة والإلقاء، والمناظرات، وإعطاء درجات على ذلك. وضرورة اهتمام الإعلام بالأداء اللغوي الصحيح.

## الهوامش:

- 1 مالك بن نبي: شروط النهضة ومشكلة الحضارة، تر، عبد الصبور شاهين، دار الفكر، طـ3، بيروت 1969، ص 140.
- 2 د. محمود أحمد موسى: دور التعليم في تنشئة الطفل العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 100، 1987، ص 137.
  - 3 سورة الحج، الآية 5.
- 4 حفيظة تازروتي: اكتساب اللغة العربية عند الطفل الجزائري، دار القصبة، الجزائر 2003، ص 7.
- 5 د. عبد الله بوجلال: دور التلفزيون في تربية وثتقيف الأطفال، مجلة الاتصال، العدد 8، 1992، ص 73.
- 6 محمد حسن بريغش: أدب الأطفال أهدافه وسماته، مؤسسة الرسالة، ط3، بيروت 1997، ص 14.
- 7 د. نيبل على: ثقافة اللغة، عالم المعرفة، الكويت، العدد 265، 2001، ص 227-228.
  - 8 د. محمود أمين العالم: حول مفهوم الهوية، مجلة العربي، العدد 437، 1995، ص 26.
- 9 سرجيو سبيني: التربية اللغوية للطفل، ترجمة فزي عيسى، دار الفكر العربي، القاهرة 1991، ص 7.
- 10 انظر، د. نوال محمد عطية: علم النفس اللغوي، المكتبة الأكاديمية، ط3، القاهرة 1995، ص 49.
  - 11 سرجيو سبيني: المرجع السابق، ص 38.
- 12 نادية بعيبع: اثر تربية الملجأ وتربية الأسرة على النمو اللغوي، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 3، 1995، ص 109.
  - 13 حفيظة تازروتي: المرجع السابق، ص 9.
- 14 فضيلة صديق: القيم التربوية في شعر الطفولة بالجزائر، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان 2001، ص 20.
- 15 المحمد زردومي: التربية والطابع الوطني، حوليات جامعة الجزائر، عدد خاص، 1996، ص 88.
- 16 د. صالح ذياب هندي: أثر وسائل الإعلام على الطفل، جمعية المطابع، عمان، الأردن 1990، ص 17.
- 17 نور الدين بليبل: الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام، كتاب الأمة، العدد 84،

- 1422هـ، ص 110.
- 18 المرجع نفسه، ص 113.
- 19 مولود قاسم: اللغة والشخصية في حياة الأمم، مجلة الأصالة، العدد 17-18، الجزائر 1974، ص 50-54.
  - 20 فضيلة صديق: المرجع السابق، ص 66.
    - 21 المرجع نفسه، ص 51.
    - 22 المرجع نفسه، ص 69.
    - 23 المرجع نفسه، ص 54.
    - 24 المرجع نفسه، ص 66.
  - 25 امحمد زردومي: المرجع السابق، ص 88.
- 26 محمد العربي ولد خليفة: المهام الحضارية للمدرسة والجامعة الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1989، ص 15.
  - 27 عن (الشبكة الإسلامية)، www.islamweb.net، بتاريخ 40-12-2001.
    - 28 فضيلة صديق: المرجع السابق، ص 71.
- 29 د. محمد العربي ولد خليفة: المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، ديوان المطبوعات الحامعية، الحزائر 2003، ص 128.
  - 30 فضيلة صديق: المرجع السابق، ص 72.
  - 31 أعمال الموسم الثقافي، المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر 2001، ص 163.
    - 32 نفسه،
    - 33 المصدر نفسه، ص 164.
    - 34 فضيلة صديق: المرجع السابق، ص 71.
      - 35 المصدر نفسه، ص 42.
    - 36 ابن خلدون: المقدمة، القاهرة 1327هـ، ص 654.

### **References:**

- \* The Holy Quran.
- 1 Hindī, Sālah Dhiyyāb: Athar wasa'il al-i'lām 'alā at-ṭifl, Jam'iyyat al-Maṭābi', Amman 1990.
- 2 'Alī, Nabīl: Thaqāfat al-lugha, 'Ālim al-Ma'rifa, Kuwait, N° 255, 2001.
- 3 Al-'Ālim, Maḥmūd Amīn: Ḥawla mafhūm al-huwiyya, Majallat al-'Arabī, Kuwait, N° 437, 1995.

- 4 Aṭiyya, Nawāl Muḥammad: 'Ilm an-nafs al-lughawi, Al-Maktaba al-Akadimiyya, 3<sup>rd</sup> ed., Cairo 1995.
- 5 Baybaâ, Nadia: Athar tarbiyyat al-malja' wa tarbiyyat al-'usrā 'alā an-numuw al-lughawī, Majallat al-'Ulūm al-Ijtimā'iyya wa al-Insāniyya, N° 3, Batna 1995.
- 6 Bennabi, Malek: Shurūṭ an-nahḍa, (Les conditions de la renaissance), translated by A. Shahīn, Dār al-Fikr, 3<sup>rd</sup> ed., Beirut 1969.
- 7 Blibal, Nūr al-Dīn: Al-irtiqā' bi al-'arabiyya fī wasā'il al-i'lām, Kitāb al-'Umma, N° 84, 1422H.
- 8 Boudjelal, Abdallah: Dawr at-tilivisiyūn fī tarbiyyat wa tathqīf al-aṭfāl, Majallat al-Ittiṣāl, N° 8, 1992.
- 9 Brighash, Muḥammad Ḥassan: Adab al-aṭfāl ahdāfuhu wa simātuhu, Mu'assasat al-Risāla, 3<sup>rd</sup> ed., Beirut 197.
- 10 Ibn Khaldūn, 'Abd al-Raḥmān: Al-muqaddima, Cairo 1327H.
- 11 Kacem, Mouloud: Al-lugha wa ash-shakhṣiyya fī ḥayāt al-'umam, Majallat al-Aṣāla, N° 17-18, Alger 1974.
- 12 Mūsā, Maḥmūd Aḥmad: Dawr at-ta'līm fī tanshi'at at-ṭifl al-'arabī, Majallat al-Mustaqbal al-'Arabī, N° 100, 1987.
- 13 Ould Khelifa, Mohamed Larbi: Al-mahām al-ḥaḍāriyya fī al-madrasa wa al-jāmi'a al-jazāiriyya, OPU, Alger 1989.
- 14 Ould Khelifa, Mohamed Larbi: Al-mas'ala ath-thaqāfiyya, OPU, Alger 1989.
- 15 Seddik, Fadela: Al-qiyyam at-tarbawiyya fī shiʻr at-ṭufūla fī al-Jazāir, Master Thesis, University of Tlemcen.
- 16 Spini, Sergio: At-tarbiyya al-lughawiyya li at-ṭifl, (The linguistic education of the child), translated by Fawzī Issā, Dār al-Fikr al-'Arabī, Cairo 1991.
- 17 Tazrouki, Hafida: Iktisāb al-lugha al-'arabiyya 'inda at-ṭifl al-jazāirī, Dār al-Kasaba, Alger 2003.
- 18 Zardoumi, M'hamed: At-tarbiyya wa at-ṭābi' al-waṭanī, Annals of the University of Algiers, Special Issue, 1996.

# في هوية الشعر العباسي

امحمد يقوته نور جامعة مستغانم، الجزائر

### الملخص:

ظل الشعر عربيا صميما في شكله وفي مضمونه حتى نهاية العصر الأموي، على الرغم من انتشار الإسلام في بقاع كثيرة من العالم، واختلاط العرب بالأمم الأخرى. وكأن هذا الشعر ظل محظورا على الآخر لعائق عجمة اللسان. ولما آل الحكم إلى الخلافة العباسية، انتقل العرب الفاتحون من طور التأثير في الآخر بنشر عقيدة الإسلام وشريعته في البلاد المفتوحة، إلى طور الانفتاح والتأثر بما يمتلكه الآخر من تراث حضاري عريق ومتنوع، لأجل البناء الحضاري المأمول. وأحس الآخر بأهمية دوره في العهد الجديد، وبوجوب أن لا يبقى على الهامش، وأن يحقق لنفسه الاندماج التام في هذا المجتمع العباسي المتعدد الأعراق والثقافات، منتسبا إلى الإسلام عقيدة وعملا، ومتخذا اللسان العربي لغة مشتركة جامعة.

### الكلمات الدالة:

العصر العباسي، الفتوحات الإسلامية، الأثر والتأثير، الشعر، الهوية.

#### - Children

### In the identity of Abbasid poetry

M'hamed Yakouta Nour University of Mostaganem, Algeria

#### **Abstract:**

Poetry remained Arab, staunch in its form and content until the end of the Umayyad era, despite the spread of Islam in many parts of the world, and the mixing of Arabs with other nations, and as if this hair remained forbidden to the other by the hindrance of the big tongue. And when the rule was transferred to the Abbasid Caliphate, the Arab conquerors moved from the stage of influencing the other by spreading the doctrine of Islam and its law in the open countries, to the stage of openness and being influenced by what the other possesses of the ancient and diverse cultural heritage, for the sake of the desired civilization. The other felt the importance of his role in the new era, and the necessity that he not remain on the sidelines, and achieve for himself full integration into this multi-

ethnic and multicultural Abbasid society, affiliating with Islam as a belief and action, and adopting the Arabic tongue as a common language.

### **Keywords:**

Abbasid era, Islamic conquests, impact, poetry, identity.

#### 

ثمة علاقة جدلية بين اللغة والأدب، فهي نتطور بتطوره، وتغنى بغنائه، أو تجدد وتتحنط بجموده وتقوقعه على نفسه حيال تطور معارف الإنسان الأخرى؛ ذلك "أن اللغة مادة الأدب، مثلما أن الحجر والبرونز مادة النحت، والألوان مادة الرسم، والأصوات مادة الموسيقى، غير أن على المرء أن يتحقق من أن اللغة ليست مجرد مادة هامدة كالحجر، وإنما هي ذاتها من إبداع الإنسان، ولذلك فهي مشحونة بالتراث الثقافي لكل مجموعة لغوية "(1).

والعرب، كإحدى أقدم الجماعات البشرية، أحسوا منذ العصر الجاهلي، بهويتهم المتميزة من الأمم الأخرى، والمتمثلة في اللغة العربية كعامل وحدة وتواصل في ما بينهم، وعامل إقصاء للآخر، لأنه أعجمي لا يفصح ولا يببن في رأيهم، وازداد تعلقهم بلغتهم، لما عانوا العملية الشعرية قرونا طويلة وهم في عزلتهم في صحرائهم، حتى استقام لهم الشعر، واستقر لديهم السنن الشعري ألفاظا ومعاني وصورا وأوزانا وقصيدا، وتمثل، بوضوح، في قصائد القرن السادس الميلادي التي وصلتنا.

وقد أودع العرب هذا الشعر عاداتهم ومآثرهم وأيامهم، وجسدوا فيه أحوالهم الاجتماعية والعقلية، وإلى هذا المعنى، أشار ابن سلام الجمحي (ت 231هه) حين قال: "وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وإليه يصيرون"(2)، ولعل شغف العرب بالشعر وسلطانه على حياتهم ميزة عرفوا بها بين الأمم القديمة التي جاورتهم، فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر الشعر فسأل كعب الأحبار: "يا كعب، هل تجد للشعراء ذكرا في التوراة؟ فقال كعب: أجد في التوراة قوما من ولد إسماعيل (عليه السلام)، أناجيلهم في صدورهم، ينطقون بالحكمة، ويضربون

الأمثال، لا نعلمهم إلا العرب"(3). فلا عجب، بعد هذا، من أن اعتز عرب الجاهلية بتراثهم الشعري، ورأوا فيه آية بيانهم، وترجمانا للسانهم العربي، كما عدوه منجزهم الحضاري الذي يغنيهم عن التأثر بحضارة الفرس أو حضارة الروم، بعد أن استمرءوا العيش على هامش الحضارة.

ثم جاء الإسلام، وأصبح القرآن الكريم دستور حياة العرب الجديدة؛ فدعاهم إلى التوحيد والوحدة، وإلى إصلاح حاضرهم لأجل الاضطلاع بمهمة نشر تعاليم الدين الجديد في بقاع الأرض كلها، كما علمهم أدبيات الحوار والتعامل مع الآخر لتحقيق الأخوة في الدين، ولأجل التعايش وتبادل المنافع في ظل المساواة والاحترام المتبادل. غير أن الإسلام لم يجرد العرب من ماضيهم كله، فقد أبقي على كل مكرمة لا نتنافي وتعاليمه، وقد رسخ في يقين النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم أنه "لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين" (4). وقد اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نزال شعري مستمر بين شعراء الدعوة الإسلامية وشعراء المشركين والكفار، وتنامت الحاجة، بعد ذلك، إلى هذا الشعر العرب، إذ أثر أن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: "إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه، فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوانه العرب، وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعرا" (5).

وهكذا كتب للغة العربية عمر طويل، بعد أن عضدها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فأصبحت لغة مقدسة إلى جانب كونها لغة الشعر، ثم صارت لغة رسمية - بتعبير الدساتير اليوم - بعد أن قام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت 86هـ) بتعريب الدواوين وصك العملة العربية الإسلامية في مواجهة العملة الرومية البيزنطية، وبات لزاما على الداخل في الإسلام أن يتعلم العربية ويتقنها لأنها لغة العبادة، ولغة دولة الخلافة، ولغة الأدب والعلم، ولغة التواصل اليومي.

وقد وجدنا اللغويين والنحاة والشعراء الحضريين يرحلون إلى البادية منذ أوائل القرن الثاني الهجري، حيث القبائل العربية المنعزلة، أو يختلفون إلى سوق

المربد ليستمعوا إلى الأعراب الأقحاح الذين كانوا ما يزالون يحافظون على لغة العصر الجاهلي وأشعار شعرائه. فحتى تبقى اللغة عربية صحيحة فصيحة، "يجب أن تضم لغة العرب وحدهم، لغة أولئك الذين اعترف لهم وحدهم عصر التدوين بصفاء الهوية العربية وأصالتها" (6).

ويبدو أن الشعر ظل عربيا صميما في شكله وفي مضمونه حتى نهاية العصر الأموي، على الرغم من انتشار الإسلام في بقاع كثيرة من العالم، واختلاط العرب بالأمم الأخرى. وكأن هذا الشعر ظل محظورا على الآخر لعائق عجمة اللسان. ولما آل الأمر إلى الخلافة العباسية، انتقل العرب الفاتحون من طور التأثير في الآخر بنشر عقيدة الإسلام وشريعته في البلاد المفتوحة، إلى طور الانفتاح والتأثر بما يمتلكه الآخر من تراث عريق ومتنوع، لأجل البناء الحضاري المأمول، وأحس الآخر بأهمية دوره في العهد الجديد، وبضرورة ألا يبقى على الهامش، وان يحقق لنفسه الاندماج التام في هذا المجتمع العباسي المتعدد الأعراق والثقافات، منتسبا إلى الإسلام عقيدة وعملا، ومتخذا اللسان العربي لغة مشتركة جامعة. وبات المجال مفتوحاً للعربي وللآخر على قدم المساواة، لأجل التنافس في المتبعاب التراث العربي والإسلامي السابق، وتراث اليونان والفرس والهنود المترجم إلى العربية من الفلسفة والعلوم والآداب، ثم الانتقال إلى مرحلة المترجم إلى العربية من الفلسفة والعلوم والآداب، ثم الانتقال إلى مرحلة الإضافة والابتكار والإبداع.

وانطلق الشاعر العربي والآخر الشاعر في الإبداع الشعري مرتكزين على ثقافة العصر ومتطلباته، غير مقتصرين على الموروث الشعري القديم. واحتاج الآخر الشاعر - في كل مرة - إلى إثبات تمكنه الشعري لقناعة قرت لدى العربي أن الشعر صناعة عربية خالصة غير قابلة للتقليد؛ فهذا بشار بن برد (ت 167هـ) يستهين به أحد الأعراب، فيسأل الجالسين عند مجزأة بن ثور السدوسي عن بشار وعليه بزة الشعراء: "من الرجل؟ فقالوا: رجل شاعر، فقال: أمولى هو أم عربي؟ قالوا: بل مولى، فقال الأعرابي: وما للموالي وللشعر!" (7)، فيغضب بشار لكرامته ولمكانته، فينشئ مفتخرا بانتمائه الفارسي، ومزريا بالأعراب وعيشهم القاسي في

القفار، يقول<sup>(8)</sup>:

أعاذل لا أنام على اقتسار ولا ألقى على مولى وجار سأخبر فاخر الأعراب عني وعنه حين بارز للفخار

ويواجه بشار تحديا شعريا آخر، هذه المرة من قبل عقبة بن رؤية بن العجاج، وهم أشهر رجاز العصر الأموي، والذي يفتخر عليه بأنه شاعر ابن شاعر، وأنه هو وأبوه فتحا للناس باب الغريب وباب الرجز، وهو طراز لا يحسنه، فيرد عليه بشار: أنا والله أرجز منك ومن أبيك وجدك. ثم يعود في الغد إلى مجلس عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤية، فينشده أرجوزته التي مدحه فيها (9):

يا طلل الحي بذات الصمد بالله حدث: كيف كنت بعدي الحر يوصى والعصا للعبد وليس للملحف مثل الرد

وكان من الطبيعي أن ينتقل الآخر الشاعر بشعره من مرحلة التقليد إلى مرحلة التجديد، أي من طور التمكن الشعري إلى طور التحدي الشعري للتقاليد الشعرية القديمة. فقد نجم أبو نواس الحسن بن هانئ (ت 199هـ)، وأعلن للناس أنه على غير تقليدهم واتباعهم للأقدمين، وأن التقليد لا يلبي حاجات العصر، وأن اتباع الصورة التقليدية للقصيدة القديمة بمقدمتها الطللية وغرضها، لم يعد شيئا يتلاءم مع الحياة الجديدة، وأصبح الوقوف على الطلل، والحديث عن الناقة والوحوش في الصحراء نغمة ناشزا وسط القيان والعود ومجالس اللهو والشراب، بل صار هذا التقليد قيدا على الشعراء يعد عليهم أنفاسهم، ويجردهم من ذاتيتهم، فدعا إلى التحرر من الاتباع الفني للشعر الجاهلي، فقال (10):

صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم وصديقة الروح التي حجبت عن ناظريك، وقيم الجسم ولا عجب أن يسفه أبو نواس عقول الواقفين على الأطلال من قديم،

ويسخر من عيشهم الجديب؛ فقد عشق الخمرة صديقة روحه ورمز الرفاهية في رأيه، وأضفى عليها أحسن الصفات، ونزهها أن يشربها من ليس من مقامها، كما استعان بشربها على صنع الشعر، وهو - في هذا كله - يمثل أحد الأفراد البارزين من الشعراء والكتاب الذين انغمسوا في تيار المجون والشذوذ الذي ساد المجتمع العباسي مبكرا<sup>(11)</sup>، في مرحلة من حياة الدولة العربية الإسلامية التي كانت نتلمس طريق الحضارة بخطى ثابتة، قال أبو نواس (12):

أثن على الخمر بآلائها وسمها أحسن أسمائها دارت فأحيت غير مذمومة نفوس حسراها وأنضائها

ولعل الغيورين من العلماء والخلفاء على تعاليم الإسلام وعلى الشعر العربي من أن يتحول إلى شعر خمر وغناء ولهو وترف، قد وقفوا في وجه هذا التيار الجارف الذي لم يسلم أفراده من الانتماء إلى حركة الشعوبية الفارسية المناوئة للعرب، ومن الانضواء في جملة الزنادقة ذوي العقائد الفاسدة المارقة من الدين. فقد أراد الخلفاء العباسيون أن ينافسوا الخلفاء الأمويين قبلهم في حفظ الشعر القديم، وفي تقريب رواته ومحبيه من الشعراء؛ فقد قرب الخليفة أبو جعفر المنصور (ت 158هـ) المفضل الضبي وعهد إليه بتأديب ولي عهده المهدي (ت 169هـ)، كما جعل الخليفة هأرون الرشيد (ت 193هـ) الأصمعي في صحبته. فكان أن صنفت - في النصف الثاني من القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجريين - مؤلفات جمعت أشعار الجاهليين والإسلاميين. فظهرت "السبع الطوال" لحماد بن ميسرة (ت 156هـ)، و"المفضليات" للمفضل محمد بن يعلى الضبي الكوفي (ت 168هـ)، و"الأصمعيات" للأصمعي أبي سعيد عبد الملك بن قريبٌ (ت 216هـ)، و"جمهرة أشعار العرب" لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت 214هـ)، وجمع أبو عمرو الشيباني (ت 206هـ) أشعار القبائل العربية كل قبيلة في كتاب مستقل. كما قام الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170هـ) بوضع علم العروض بعد استقرائه الشعر العربي منذ العصر الجاهلي.

ولم يفت الأصمعي - وهو أحد سدنة كعبة الشعر القديم - أن يقدم توجيهاته إلى من أراد أن يبرز في الشعر من معاصريه الشعراء المحدثين، فقال: "لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلا حتى يروي أشعار العرب ويسمع الأخبار، ويعرف المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظ. وأول ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا له على قوله، والنحو ليصلح به لسانه وليقيم به إعرابه، والنسب وأيام العرب، ليستعين بذلك على معرفة المناقب والمثالب، وذكرها بمدح أو ذم" (13). وزاد ابن رشيق القيرواني (ت 456هـ) إلى ثقافة الشاعر، وبين أهمية الشعر كشاهد ورابط للخلف بالسلف، فقال: "والشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب بكل مكرمة، ورابط للخلف بالسلف، فقال: "والشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب بكل مكرمة، وفريضة، واحتماله كل ما حمل: من نحو، ولغة، وفقه، وخبر، وحساب، وفريضة، واحتياج أكثر هذه العلوم إلى شهادته، وهو مكتف بذاته، مستغن عما سواه، ولأنه قيد للأخبار، وتجديد للآثار" (14).

ويبدو أن بعض الشعراء المحدثين كانوا يملكون من الذكاء والاستعداد الفطري ما مكنهم من تحصيل أغلب ما وجد في عصرهم من شعر وأدب وعلم وفقه حتى يرضوا الذوق العام ويرضوا أنفسهم معا. فقد "كان أبو نواس عالما فقيها، عارفا بالأحكام والفتيا، بصيرا بالاختلاف، صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث، يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه. وقد تأدب بالبصرة، وهي يومئذ أكثر بلاد الله علما وفقها وأدبا، وكان أحفظ لأشعار القدماء والمخضرمين وأوائل الإسلاميين والمحدثين "(15).

على أن الشاعر المحدث لم يرد أن يبقى أسير الاحتذاء، بل كانت نفسه وثراء الحياة الاجتماعية والثقافية في عصره، ينزعان به إلى التجديد في الألفاظ وفي المعاني وفي الصياغة الشعرية، مهما كلفه ذلك من جهد وسهر على تجويد صنعته، فكان مسلم بن الوليد (ت 208هـ) "أول من تكلف البديع من المولدين، وأخذ نفسه بالصنعة، وأكثر منها، ولم يكن في الأشعار المحدثة قبل مسلم صريع الغواني إلا النبذ اليسيرة، وهو زهير المولدين، كان يبطئ في صنعته ويجيدها" (16). ومن بديع ما مدح به مسلم القائد العربي يزيد بن مزيد الشيباني قوله (17):

كأنه أجل يسعى إلى أمل ويجعل الهام تيجان القنا الذبل

موف على مهج في يوم ذي رهج يكسو السيوف دماء الناكثين به

ونجد أبا عثمان عمر بن بحر الجاحظ (ت 255هـ)، وهو من أنصار الصياغة الشعرية، لا يملك نفسه أمام جماليات هذا البديع الذي ميز عصره، فيصرح في شيء من المبالغة أن هذا الفن "مقصور على العرب، ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةً، وأربت على لسان. والراعي كثير البديع في شعره، وبشار حسن البديع، والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب بشار"(18). وفي السياق نفسه، يمضي عبد الله بن المعتز (ت 296هـ) في إثبات أن البديع الذي شغف به الشعراء المحدثون صناعة عربية محض، بما أن العرب عرفته في جاهليتها وإسلامها معرفة ممارسة فنية، وإن لم تعرفه معرفة علمية اصطلاحية. وبعد استقراء دقيق للتراث العربي منظومه ومنثوره، أبان ابن المعتز في صدر مقدمة كتابه "البديع" عن غايته فقال: "قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون البديع، ليعلم أن بشارا ومسلماً وأبا نواس ومن تقيلهم (حاكاهم)، وسلك سبيلهم، لم يسبقُوا إلى هذا الفن، ولكنه كثر في أشعارهم، فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم، فأعرب عنه ودل عليه. ثم إن حبيب بن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه، وتفرع فيه، وأكثر منه، فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض، وتلك عقبي الإفراط وثمرة الإسراف. وإنما كان يقول الشاعر من هذا الفن البيت والبيتين في القصيدة، وربما قرئت من شَعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع، وكان يستحسن ذلك منهم إذا أتى نادراً، ويزداد حظوة بين الكلام المرسل"(19). إذن، ظهر مذهب التصنيع أو البديع - بوضوح - عند مسلم بن الوليد، حتى جاء أبو تمام الطائي (ت 231هـ) فبالغ فيه مبالغة شديدة أدت إلى إفساد المعاني أحيانا وتعمية المضامين في كثير من شعره. فلقد زاوج أبو تمام بين الطباق والجناس والتصوير والمشاكلة وبين الفلسفة وألوان الثقافة الوافدة؛ ذلك أن مذهب التصنيع يعتمد على العقل والتأمل الفلسفي، مما أثار ضده العلماء والأدباء والنقاد الذين تعودوا مطبوع الشعر والمعاني المكشوفة التي تفهم دون عناء، فتحصل اللذة من الشعر، وهكذا انقسم الناس إلى فريقين: أنصار أبي تمام، وهم أهل المعاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام كابن جني (ت 392هـ) الذي قال: "المولدون يستشهد بهم في المعاني، كما يستشهد بالقدماء في الألفاظ"(20)، وفي المقابل كان أنصار أبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري الطائي (ت 284هـ)، تلميذ أبي تمام، هم الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة.

ووسط هذا الجدال العنيف بين الطرفين، ظهر كتاب نقدي رائد في "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري" لصاحبه الحسن بن بشر الآمدي (ت 371هـ)، والذي حاول - على الرغم من إيثاره الشعر المطبوع على الشعر المصنوع وتمسكه الشديد بالنهج القديم - التوفيق بين أنصار الطرفين؛ ففي حين كان راضيا الرضا كله على طريقة البحتري الشاعر المطبوع الذي ينظم شعره على طريقة الأوائل، تأرجح موقفه بين الإعجاب بما وفق إليه أبو تمام من لطيف المعاني حينا، واستهجان طريقته في استكراه الألفاظ والمعاني للوصول إلى الاستعارات البعيدة والمعاني المولدة في أحيان كثيرة "(21).

وقد رأى الآمدي أنه مادام جمهور الشعر لم يتفق على أي الشاعرين أشعر، كما لم يتفقوا على أحد من شعراء الجاهلية والإسلام والمتأخرين، فالأسلم هو الاتفاق على طريقة العرب الخاصة أو عمود الشعر المعروف، تقاس علية أشعار الشعراء، ذلك أن "دقيق المعاني موجود في كل أمة وفي كل لغة. وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي، وقرب المأخذ، واختيار الكلام، ووضع الألفاظ في مواضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله، وأن تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه، فإن الكلام لا يكتسي البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقة

البحتري <sup>(22)</sup>.

وترسيخا لطريقة العرب في الأذهان، لا يكاد علي بن عبد العزيز الجرجاني (ت 396هـ) يخرج، في كتابه "الوساطة بين المتنبي وخصومه"، عما أقره الآمدي قبله، مع زيادة توضيح لبعض الخصائص وزهد في ما شغف أبو تمام وأمثاله بتصنعه من بديع، يقول: "وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن، بشرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، ولم تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة، إذا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض "(23).

ويبدو القاضي الجرجاني - من خلال تحديده هذه الشروط - ميالا إلى نهج الشاعر الجاهلي المطبوع البعيد عن تعمد الصنعة وطلب التجنيس والطباق والاستعارة، كما طلبها أبو تمام في هذه المقدمة الغزلية حيث قال<sup>(24)</sup>:

دعني وشرب الهوى يا شارب الكاس فإنني للذي حسيته حاسي لا يوحشنك ما استعجمت من سقمي فإن منزله من أحسن الناس

والراجح عندنا أن تجديد أبي تمام نابع من استيعابه ثقافة عصره، والتي كانت خلاصة امتزاج ثقافات أجنبية بالثقافة العربية الإسلامية، ومن قراءته الواعية للشعر العربي القديم، ثم محاولته تعميق التجربة الشعرية العربية من خلال تكثيف دلالات الألفاظ أو الكشف عن علاقات جديدة بين أجزاء الصور الفنية أو الإحالة إلى رموز في الثقافة العربية الإسلامية، ولنستمع إليه مع الشاعر البدوي عمارة بن عقيل (ت 238هـ) - حين قدم بغداد - وقد انشده الناس قوله (25):

غدت تستجير الدمع خوف نوى غد وعاد قتادا عندها كل مرقد هي البدر يغنيها تودد وجهها إلى كل من لاقت وإن لم تودد فيقول عمارة وقد ملكه الإعجاب: "لله دره، لقد تقدم في هذا المعنى من

سبقه إليه على كثرة القول فيه، حتى لقد حبب الاغتراب... ولئن كان الشعر بجودة اللفظ وحسن المعاني واطراد المراد واتساق الكلام فإن صاحبكم هذا أشعر الناس"(26).

فهذه شهادة شاعر بدوي، كان الناس يكتبون شعره وشعر أبيه ويعرضون عليه الأشعار إذا قدم بغداد، في حق شاعر حضري مثقف قد أدمن دراسة أشعار السابقين من العرب، وثقف نفسه بكل لطيفة من التراث العربي والإسلامي تخدم شعره، فهو يحضرها حتى في حال البديهة، ومن عجيب ما روي عن بديهة أبي تمام أنه "حين أنشد أحمد بن المعتصم بحضرة أبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي وهو فيلسوف العرب:

إقدام عمرو، في سماحة حاتم في حلم أحنف، في ذكاء إياس

فقال الكندي: ما صنعت شيئا، شبهت ابن أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين بصعاليك العرب! ومن هؤلاء الذين ذكرت؟ وما قدرهم؟ فأطرق أبو تمام يسيرا، وقال:

لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس

وقد قيل: إن الكندي لما خرج أبو تمام، قال: هذا الفتى قليل العمر، لأنه ينحت من قلبه، وسيموت قريبا، فكان كذلك"<sup>(27)</sup>.

فقد شبه أبو تمام ممدوحه الأمير العربي أحمد بأربعة من أسلافه العرب ضرب به المثل في إحدى الصفات التي أحبوها، وهم: فارس زبيد واليمن وشاعرها عمرو بن معد كرب (ت 643م)، وحاتم الطائي (ت 506م) المشهور بالكرم والجود، والأحنف بن قيس سيد بني تميم المعروف بالحلم، وإياس بن معاوية المزني (ت 122هـ) الذي ولاه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (ت 101هـ) قضاء البصرة لفقهه وفطنته، كما أحال الطائي إلى قول الله تعالى: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم"(28).

ولم يكن التكلف في طلب البديع المأخذ الوحيد الذي وسم به شعر أبي تمام، بل اتهم بإقحامه الفلسفة في الشعر، مما أدى إلى إشاعة التعقيد والغموض في ألفاظه وتراكيبه ومعانيه، وهذا ينافي وظيفة اللغة التي هي الإبلاغ والإفادة، ولذا جعله الآمدي في منزلة مضطربة بين الشاعر والفيلسوف، وحجته في ذلك أنه إن كان الشاعر "يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس، ويكون أكثر ما يورده منها بألفاظ متعسفة ونسج مضطرب، وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح الوصف وسليم النظر، قلنا له: قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة، فإن شئت دعوناك حكيما، أو سميناك فيلسوفا، ولكن لا نسميك شاعرا، ولا ندعوك بليغا، لأن طريقتك ليست على طريقة العرب، ولا على مذاهبهم، فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين الفصحاء" (29).

فالآمدي لا يريد أن يحظر على الشاعر الاستمداد من الفلسفة الأجنبية ومن الحكمة الأجنبية، ما لم يخرج على طريقة العرب وبلاغة العرب في "إصابة المعنى وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف كافية، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية" (30)، والشاعر الذي رضي عنه النقاد الرضا كله، لأنه أكد بشعره صلاح طريقة العرب للبقاء على كر الأيام، هو البحتري الذي عبر عن ضيقه بالمنطق في الشعر، وأعلن عن سيره على نهج الشاعر الجاهلي ذي القروح امرئ القيس بن حجر الكندي (ت 560م)، وذلك في قوله (31):

كلفتمونا حدود منطقكم في الشعر يلغى عن صدقه كذبه إذن، كل من تحققت في شعره مقاييس الوضوح والاعتدال والصحة

والسلامة، فهو الشاعر البليغ الذي يحذو طريقة العرب لا يتجاوزها. فإذا ظهر - بعد كل هذا - شاعر آخر على شاكلة أبي تمام الطائي، قد انتشرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته بين الناس، وتدارستها المجالس، ألفت الكتب في الإبانة عن مساوئ شعره وفي الكشف عن معانيه المسروقة. فهذا أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي (ت 388هـ)، في الرسالة الحاتمية، يشك في أصالة الحكمة المبثوثة في شعر أبي الطيب المتنبي، ويربطها بكلام أرسطو في الحكمة؛ فكأنه - في كل حكمه مجرد مترجم لأغراض فلسفية ومعان منطقية يونانية في نسيج لغوي عربي محكم، والواقع أن اطلاع المتنبي على فلسفة اليونان واستفادته منها في شعره وارد، ولكنه عاش حياة مضطربة في عصر انقسمت فيه دولة الخلافة العربية الإسلامية إلى دويلات، واستولى بنو بويه الفرس على بغداد، وكان ذكيا طموحا كثير الترحال، مدمنا القراءة والدرس، فتكونت لديه خبرة واسعة بالحياة والناس؛ ثم "تمثل كل ذلك على نحو فذ، فكان شعره ثمرة عجيبة لذلك اللقاء الثقافي" (32).

وكان على الشعراء العباسيين، إذا أرادوا أن يحظوا بالاعتراف والتقدير من جمهور الشعر، أن يوفقوا بين نزوعهم إلى التجديد الشعري الذي ينسجم ومتطلبات عصرهم، وبين احترام التقاليد الشعرية التي جعلت الشعر الجاهلي مرجعا لكل شعريقال بعده في أي زمان وفي أي مكان، وهذا حتى تحفظ للشعر العربي تميزه من غيره من أشعار الأمم الأخرى.

# الهوامش:

1 - رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، بيروت 1987، ص 21.

2 - محمد بن سلام الجمحي: طبقات فحول الشعراء، شرح محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة 1974، ج1، ص 24.

3 - ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، بيروت 1981، ج2، ص 25.

4 - المصدر نفسه، ص 30.

5 - نفسه،

- 6 محمد الجابري: تكوين العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط7، بيروت 1998، ص 79.
  - 7 أبو الفرج الأصبهاني: الأغاني، موفم للنشر، الجزائر 1992، ج2، ص 881.
- 8 بشار بن برد: الديوان، شرح مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 1991، ص 483-483.
  - 9 المصدر نفسه، ص 300-300.
  - 10 أبو نواس: الديوان، تحقيق أحمد الغزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 57-58.
    - 11 ينظر، الأغاني، ج13، ص 6280-6281.
      - 12 أبو نواس: المصدر السابق، ص 13.
    - 13 ابن رشيق: العمدة، ج1، ص 197-198.
      - 14 المصدر نفسه، ص 196.
- 15 عبد الله بن المعتز: طبقات الشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف، ط2، مصر 1968، ص 201.
  - 16 ابن رشيق: المصدر السابق، ص 131.
- 17 انظر، مسلم بن الوليد: الديوان، تحقيق سامي الدهان، دار المعارف، ط2، القاهرة 1970، ص 9-12.
- 18 عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مؤسسة الخانجي، ط3، القاهرة، ج4، ص 55-56.
  - 19 عبد الله بن المعتز: البديع، تحقيق كراتشكوفسكي، دار المسيرة، بغداد 1979، ص 1.
    - 20 ابن رشيق: المصدر السابق، ج2، ص 236.
- 21 الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف بمصر، 1961، ج1، ص 6.
  - 22 المصدر نفسه، ص 400.
- 23 علي بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبي وخصومه، تحقيق محمد إبراهيم وعلي البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط4، مصر 1966، ص 33.
  - 24 أبو تمام: الديوان، شرح شاهين عطية، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، ص 447.
    - 25 المصدر نفسه، ص 98.
    - 26 الأصبهاني: الأغاني، ج12، ص 5795-5796.
    - 27 ابن رشيق: العمدة، ج1، ص 192. وأبو تمام: الديوان، ص 163.

28 - سورة النور، الآبة 35.

29 - الآمدى: المصدر السابق، ص 401-402.

30 - المصدر نفسه، 401-400.

31 - البحترى: الديوان، دار الكتب العلمية، بيروت 2000، ج1، ص 196.

32 - إحسان عباس: ملامح يونانية في الأدب العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 1977، ص 163.

#### **References:**

- \* The Holy Quran.
- 1 'Abbās, Iḥsān: Malāmiḥ yunāniyya fī al-adab al-'arabī, Al-Mu'assasa al-'Arabiyya li al-Dirāsāt wa al-Nashr, Beirut 1977.
- 2 Abū Nuās: Dīwān, edited by Aḥmad al-Ghazālī, Dār al-Kitāb al-'Arabī, Beirut.
- 3 Abū Tammām: Dīwān, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 3<sup>rd</sup> ed., Beirut.
- 4 Al-'Āmidī, al-Ḥassan ibn Bushr: Al-muwāzana bayna shi'r Abī Tammām wa Al-Buḥturī, edited by Sayyid Aḥmad Ṣaqr, Dār al-Ma'ārif, Cairo 1961.
- 5 Al-Buḥturī: Dīwān, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut 2000.
- 6 Al-Isfahānī, Abū al-Faraj: Al-aghānī, ENAG Editions, Alger 1992.
- 7 Al-Jābirī, Muḥammad: Takwīn al-'aql al-'arabī, Markaz Dirāsāt al-Waḥda al-'Arabiya, 7<sup>th</sup> ed., Beirut 1998.
- 8 Al-Jāḥīz, 'Amrū ibn Baḥr: Al-bayān wa at-tabyīn edited by 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, Mu'assasat al-Khānjī,  $3^{\rm rd}$  ed., Cairo.
- 9 Al-Jumaḥī, Muḥammad ibn Sallām: Ṭabaqāt fuḥūl ash-shuʻarā', Dār al-Madanī, Jeddah 1974.
- 10 Al-Jurjānī, 'Alī ibn 'Abd al-'Azīz: Al-wisāṭa bayna Al-Mutanabbī wa khusūmihi, edited by M. Ibrāhīm and A. al-Bijjawī, Maṭba'at 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 4<sup>th</sup> ed., Cairo 1966.
- 11 Al-Qayrawānī, ibn Rashīq: Al-'umdah, edited by Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, Dār al-Jīl, 5<sup>th</sup> ed., Beirut 1981.
- 12 Ibn al-Muʻtaž, 'Abdallah: Al-badī', edited by Ignati Kratchkovski, Dār al-Masīra, Baghdad 1979.
- 13 Ibn al-Mu'taž, 'Abdallah: Ṭabaqāt ash-shu'arā', edited by 'Abd al-Sattār Aḥmad Farrāj, Dār al-Ma'ārif, 2<sup>nd</sup> ed., Cairo 1968.
- 14 Ibn al-Walīd, Muslim: Dīwān, edited by Sāmī al-Dahhān, Dār al-Ma'ārif,  $2^{nd}$  ed., Cairo 1970.
- 15 Ibn Burd, Bashshār: Dīwān, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut 1991.

16 - Wellek, René and Austin Warren: Nazariyyat al-adab, (Theory of literature), translated by Muḥyī al-Dīn Ṣubḥī, Al-Mu'assasa al-'Arabiyya li al-Dirāsāt wa al-Nashr, 3<sup>rd</sup> ed., Beirut 1987.